

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



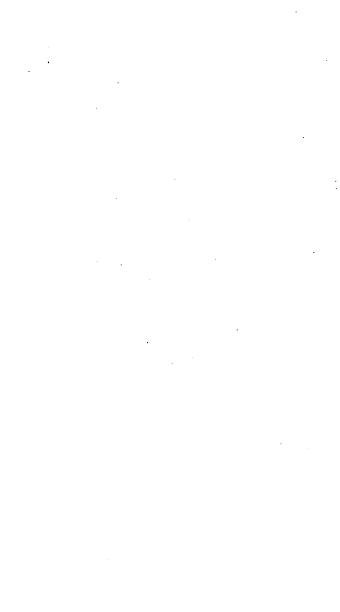

DA F Velly

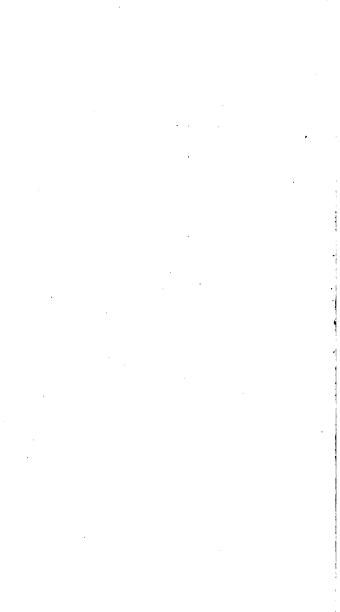

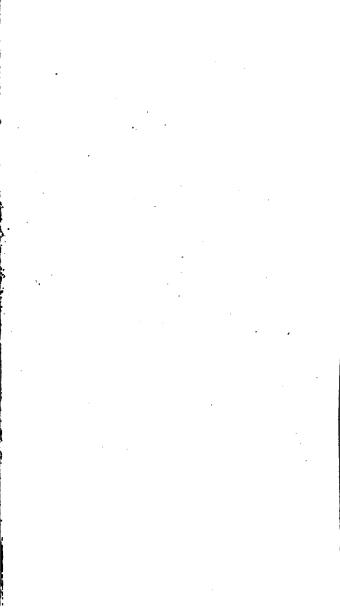

# HISTOIRE

DE

FRANCE.



## HISTOIRE

DE

### FRANCE.

Depuis l'établissement de la Monarchie, jusqu'au regne de Louis XIV.

Par M. GARNIER, Inspecteur du College Royal, Professeur d'Histoire, & de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres.

TOME VINGT-UNIEME.

Le prix, 3 livres relié.



S'AILLANT & NYON, rue Saint-Jean-de-Beauvais. DESAINT, rue du Foin-Saint-Jacques.

DCC. LXXI.

Avec Approbation, & Privilege du Roi.

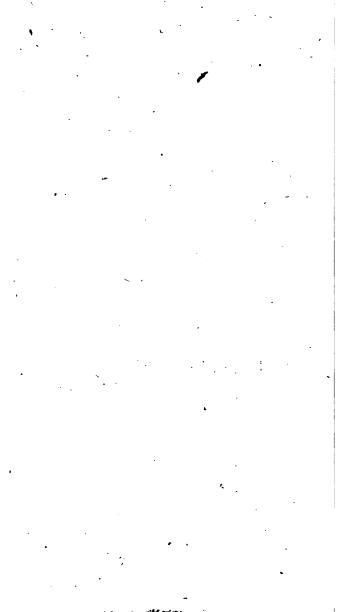



## HISTOIRE

DE

FRANCE.



LOUIS XII,

PERE DU PEUPLE.



uorque le devoir d'un nistorien se borne à exposer des actions, & qu'il doive laisser au lecteur le plai-

sir ou le soin de faire des réflexions; il est des cas où un devoir plus sacré le force de s'écarter de cette regle austere, & de prévenir, autant Tome XXI. 2 HISTOIRE DE FRANCE. qu'il est en lui, les funestes împressions qu'un simple récit pourroit occasionner.

En voyant un prince juste, magnanime, bienfaisant, modéré dans Tes desirs, réglé dans ses mœurs, partisan zélé de l'équité, & ennemi juré de tout artifice, en le voyant, dis-je, en butte aux traits de la calomnie, soumis à l'anathême, accablé de disgraces, communiquant en quelque sotte ses malheurs à ses alliés, & entraînant dans le précipice tous ceux qui ont le courage de s'attacher à lui, combien de lecteurs seroient tentés de conclure qu'il n'y a de bonheur que pour les méchants; qu'autant un homme d'Etat doit apporter d'attention à se parer des sivrées de la vertu, pour gagner la confiance de ceux avec qui il est obligé de traiter, autant il doit, dans l'occasion, se mettre audessus des regles érroites qu'elle prescrit, puisque la fraude & l'hypocrisie gouvernent le monde, & que dans ces combats de souplesse & de ruse, qu'on est convenu de nommer négociations & traités, le fourbe le plus délié, le menteur le Lours XII. 3
plus impudent est toujours celui qui
triomphe. Or, si ces détestables maximes venoient à s'établir, quel seroit le sort de la trisse humanité? &
si l'histoire servoit à les accréditer,
quel citoyen auroit le front d'écrire
l'histoire? Hâtons nous donc de dissiper l'illusion, en soumettant à une
analyse exacte les idées qui peuvent

causer de la confusion. Le mot vertu est un terme genérique & abstrait, qu'il est nécessaire de développer. Dans l'origine, il ne s'employa que pour désigner la force du corps; mais dès que les hommes commencerent à se policer, ils ne tarderent pas à s'appercevoir que la force du corps, pouvant se rencontrer avec la bassesse & la lâcheté, ne méritoit point par ellemême leur admiration; ils transporterent le nom de vertu à cette qualité de l'ame qui se roidit dans le malheur, & qui s'affermit à l'approche du danger : nous l'appellons valeur ou courage. Considérant ensuite que l'homme porte au-dedans de lui-même des ennemis d'autant plus dangereux, qu'ils l'attaquent sans bruit, & qu'il ne s'apperçoit ordi-

HISTOIRE DE FRANCE. nairement de leur présence que lorsqu'il n'est plus temps de leur réfister, ces mêmes hommes étendirent le nom de vertu à cette autre qualité de l'ame qui modere ou qui dirige les passions: nous la nommons tempérance. Ils assignerent le troi-sieme rang à la justice; elle apprend à chaque individu à ne jamais séparer son intérêt particulier de celui de la société, à respecter les loix, & à rendre à chacun ce qui lui est dû. Au-dessus de ces trois premieres qualités, ils placerent la prudence, dont l'emploi est de diriger l'esprit, de lui donner de l'activité, de la pénétration & de la justesse, & qui est à l'ame ce que la vue est au corps. De l'assemblage, ou plutôt du mêlange de ces quatre qualités premieres qui répondent à toutes les facultés de l'ame, ils formerent l'idée de vertu, & assurerent que celui qui la posséderoir, seroit aussi heureux que le comporte l'humaine nature. Demander, en effer, si l'homme ou

l'Etat qui se gouverne suivant les principes de la vertu, est meilleur & plus heureux que celui qui se gouverne par des principes contraiLouis XII.

res, ne seroit-ce pas demander en d'autres termes, si la santé, la vigueur & la beauté, sont présérables à la laideur, à la foiblesse & à la maladie? si la perfection en quelque genre que ce soit peut par elle même dégrader le sujer où elle se rêncontre? Puisque de pareilles questions ne peuvent être sérieusement proposées, il est clair que ce n'est point dans l'idée de la vertu, telle que nous venons de l'exposer; mais dans une autre idée tronquée & imparfaite, qu'il convient de chercher la folution de la difficulté qui nous arrête.

Les hommes ne naissent point avec les qualités dont se forme la vertu; la nature ne leur donne que des dispositions plus ou moins grandes à les acquérir. Il n'y a que l'éducation, le travail & l'expérience qui puissent féconder & développer ces premiers germes. Dans ces anciennes républiques, où la principale attention du gouvernement se portoit à former des citoyens, les magistrats préposés à l'éducation, veilloient à établir une parfaite harmonie entre les quatre qualités de A iij

l'ame dont se forme la vertu, & 🖈 ne pas permettre que l'une s'accrût aux dépens des autres. De là cette foule de grands hommes, également distingués à la tête des armées, dans les assemblées de la nation, dans les fonctions paisibles de la vie civile: hommes en qui l'on ne sait quelle qualité on doit le plus admirer de la prudence, de la valeur, de la tempérance ou de la justice. Dans nos gouvernements modernes, au contraire, l'éducation abandonnée à des mercenaires, & presque réduite à l'étude des mots, n'a eu qu'une influence bien foible sur les mœurs. Parmi ceux qu'une noble ambition portoit à se distinguer de la foule, les uns entraînés par des exemples domestiques, ou par la voix publique, suivirent la profession des armes, s'endurcirent à la fatigue, braverent les dangers & la mort. Mais ces guerriers si redoutables, manquerent souvent de prévoyance & de modération : emportés par la fougue des passions, présomptueux, querelleurs, ravisseurs injustes, ne connoissant d'autre droit que la loi du plus fort, ils firent aux

Louis XII. autres, & s'attirerent à eux-mêmes des maux innombrables : d'autres que la foiblesse de leur constitution, des mœurs douces, le défaut de naissance ou de fortune éloignoient du mérier de la guerre, s'atracherent davantage à cultiver leur esprit, & aspirerent au maniement des affaires publiques. Quelques uns devinrent d'habiles négociateurs, des ministres actifs & intelligents; mais éle-vés dans les intrigues de cour, accontumés à se prêter aux circonstances, ils confondirent le plus souvent la fraude & l'artifice avec la prudence & la discrétion; ils p'adorerent que la faveur, les richesses, & craignirent plus de tomber dans la difgrace que de s'avilir à leurs propres yeux. Le petit nombre de guerriers & de politiques qui surent préserver leur ame des vices que nous venons de rapporter, ne s'étudiant qu'à s'illustrer dans la carriere qu'ils avoient embrassée, ne possédant éminemment qu'une ou deux des qualités qui constituent la vertu, ne furent point nommés vertueux, ne parurent pas même ambitionner ce titre. Il fut réservé à ceux qui se dis-

tinguerent par la tempérance & la justice. L'homme qui eut des mœurs irréprochables, qui respecta les loix, qui aima ses semblables, que ni les charmes de la volupté, ni les aiguillons de l'ambition, ni ceux de l'avarice n'écarterent jamais du sentier de la droiture, fut regardé comme un homme pleinement vertueux; & toutes les fois qu'on le vit en butte à la malice & à la persécution, on murmura contre la providence, & l'on imputa lâchement à la vertu des malheurs dont on auroit le plus souvent trouvé la source dans, son avenglement & son imprudence : car plaçons sur le trône un homme de ce caractere, donnonslui, dans le degré le plus éminent, non-seulement la tempérance & la justice, mais encore le courage ou la force. Si cet homme, en poursuivant des droits légitimes, prend des engagemens contraires à ses intérêts, s'il ne commence à soupçonner qu'il a été trompé que lorsqu'il s'est engagé trop avant pour pouvoir reculer avec honneur: si content du témoignage de sa conscience, il néglige de calmer l'inquiétude de ses

### Lours XII.

voisins, & de les rassurer sur ses intentions; s'il ne sait ni profiter de l'occasion, ni ménager ses ressources; si, séduit par des protestations d'amitié, de feintes caresses, il se laisse envelopper d'espions, & suit, sans s'en douter, les conseils de ceux qui ont intérêt de le perdre; enfin, s'il s'embarque dans des expéditions dont le succès lui deviendroit plus nuisible que le revers le plus éclatant, n'est-il pas évident qu'il tombera nécessairement dans des malheurs qui altéreront la douceur de son regne, & répandront de l'amertume sur sa vie? Mais qu'en faudra-t-il conclure, sinon que la prudence est la qualité la plus nécessaire dans un homme d'Etat, & qu'elle ne peut être suppléée par aucune autre qualité? Le pro-pre de la justice, lorsqu'elle n'est pas éclairée par la prudence, est d'inf-pirer à l'ame une confiance sans bornes. Une ame honnête est naturellement disposée à juger favorablement de tout ce qui l'approche. Comme elle n'a rien à craindre, elle ne prend aucune précaution contre,la malice & la calomnie. Au contraire, l'injustice est sonpçonneuse &

HISTOIRE DE FRANCE. défiante. Forcée de se cacher, elle appelle à son secours l'hypocrisse & la fraude; elle râche de dérober sa marche aux regards des agents même qu'elle est contrainte d'employer: toujours tremblante, elle tient l'esprit éveillé, & l'oblige à des efforts continuels: doit-il donc paroître surprenant si, trouvant la justice endormie, si j'ose ainsi m'exprimer, elle en triomphe le plus souvent? Examinons cependant à quoi se réduit, dans la réalité, ce triomphe préten-du. Cette nouvelle discussion ne pourra que répandre du jour sur une matiere intéressante.

Un roi juste avouera sans honte des malheurs où il n'est tombé que par une exactitude scrupuleuse à remplir ses engagements, & par la confiance qu'il avoit en de persides alliés. Ses amis le plaignent, ses sujets aspirent à le venger. Chaque disgrace qu'il essuie est pour lui une leçon qui le rend, & plus circonspect & plus redoutable. Il peut en prenant mieux ses mesures essayer la fortune d'un nouveau combat: quel qu'en soit le succès, il conserve son honneur, il transmet à son successeur, avec le

Louis XII. souvenir de ses vertus & de ses disgraces, des titres que la violence n'a pa détruire, ni affoiblir. L'injuste, au contraire, n'ose se glorisser d'un avantage qu'il ne doit qu'à la trahison; la crainte d'être démasqué, la certitude où il est d'être inquiété tant que celui qu'il a trahi auta les moyens de se venger, le tiennent dans des alarmes dont il ne peut se délivrer qu'en achevant de l'accabler. Si la fortune lui tourne le dos, il est doublement malheureux, puisqu'il perd le fruit de ses crimes, & reste déshonoré. Si elle continue de le favoriser', il n'en est peut-être que plus misérable encore. La cupidité qu'il tenoit cachée au fond de son cœur, accrue par le fuccès, s'empare de son ame toute entiere: elle en bannit la bonne foi, la pudeur, la modération & tout sentiment d'amitié. Dès-lors il n'est plus occupé qu'à fournir des aliments à ce monstre également avide & insatiable. Il compte pour les ennemis tous ceux qu'il peut dépouiller impunément : il n'épargne ni ceux de ses alliés qui lui ont rendu les plus importants services, ni ses plus proches parents, les

HISTOIRE DE FRANCE. uniques soutiens de son nom, ni même ses propres enfants. Ses sujers ne sont pas traités avec plus de ménagement; les uns lui deviennent suspects, parce qu'il les a trouvés dociles & prompts à le seconder dans ses odieuses manœuvres; il redoute leurs funestes talents, & craint qu'ils n'en fassent usage contre lui. Loin donc qu'il songe à les récompenser, il commence ordinairement par vouloir les abaisser, & finit par les hair. Ceux qu'il a trouvés incorruptibles & trop fiers pour acherer sa faveur par des bassesses, lui paroissent, on des esprits bornés, ou des ennemis secrets qui n'attendent qu'une occasion pour faire éclater leur mécontentement. Ainsi, pour acquérir quelques provinces, dont la possession étoit inutile à son bonheur, & peur toujours lui être disputée, il a manqué au premier devoir d'un roi, qui consiste à rendre fes sujets meilleurs & plus heureux: il a armé la défiance de ses voisins, il a perdu l'amitié de ses alliés, & même de fes plus proches parents; & lorsqu'il se croyoit arrivé au faîte des grandeurs, il se trouve dans le plus affreux abandon, ne pouvant le

plus souvent compter un seul ami dans la foule qui l'environne. Accablé de tristesse, songé de remords, il voit avec effroi s'approcher le terme de ses jours : ouvrant, mais trop tard, les yeux à la lumiere, il ordonne quelquefois par son testament qu'on répare ses injustices. Mais on sent combien il étoit plus aisé de s'abstenir du bien d'autrui, qu'il ne l'est de le rendre lorsqu'on le trouve tout acquis. Son successeur, s'il a de l'ambition & du courage, en croira bien plus les actions d'un roi entreprenant & toujours heureux, que les vains regrets d'un vieillard foible & moribond. Il continuera donc de suivre les traces de son devancier, & cherchera à couvrir d'anciennes usurpations par de nouvelles injustices, beaucoup plus criantes encore. Le peuple qu'il gouverne, entraîné par une impulsion violente, se livrera à des mouvements convulsifs, & se trouvera dans un état pareil à celui que produit une fievre ardente sur un corps robuste : il ne cessera de s'agiter, & de troubler le repos de ses voisins, jusqu'à ce que l'épuisement, la langueur l'aient ramené forcément

14 HISTOIRE DE FRANCE. à des principes de modération & de justice.

Après ces réflexions préliminaires, entrons plus hardiment dans l'hiftoire.



## 

Du mariage du roi Charles V avec 🗉 Jeanne de Bourbon, naquirent deux Ann. 1498. fils, Charles qui fut roi après la mort de son pere, & Louis à qui l'on donna en appanage le duché d'Orléans. Louis eut de Valentine de Milan sa femme, Charles duc d'Orléans, Philippe comte de Vertus, & Jean comte d'Angoulême. Charles. de son mariage avec Marie de Clèves, ne laissa qu'un fils nommé Louis comme fon aïeul, & deux filles dont l'une épousa Jean de Foix, & l'autre fut abbesse de Fontevraud.

Après l'extinction de la postérité Avénement masculine de Charles VI, dans la de Louis XII. personne de Charles VIII, Louis ne: disposichef de la maison d'Orléans, arriere-tion des Grands à son petit-fils de Charles V, se trouva égard. investi de la royauté, en vertu de la Belleforest. loi qui ne souffre point que le trô- annal. ne vaque en France, tant qu'il reste Macchiaveli Guicchar-un prince du sang. Il étoit dans la din. trente-sixieme année de son âge, & sembloit n'avoir aucun obstacle à

Comines.

redouter pour être reconnu & obéi; Ann. 1498 mais la considération des malheurs attachés à sa maison, les longues disgraces qu'il avoit lui - même essurées, l'oppression sous laquelle il gémissoit encore, lui inspiroient une juste défiance. Car bien que Louis XI qui lui avoit tenu lieu de pere, eûr semblé vouloir le rapprocher du trône en lui faisant épouser une de ses filles, il n'avoit travaillé en effet qu'à l'avilir & à le perdre dans l'esprit de la nation. Anne de France & le sire de Beaujeu fon mari, qui lui avoient été préférés pour le gouvernement du royaume pendant la minorité de Charles VIII, n'avoient rien oublié pour abattre un si dangereux concurrent; & comme ils disposoient de toutes les graces, ils avoient trouvé d'autant plus de facilité à lui susciter un grand nombre d'ennemis, qu'en voyant un jeune roi monter sur le trône, perfonne ne soupçonnoit que le duc d'Orléans se trouvât jamais à portée de se venger. Lorsque la mort des enfants de Charles VIII, les infirmités précoces du monarque enrent renversé ces espérances, ceux

Louis XII.

qui avoient trop offensé le duc pour Le croire dignes de pardon, n'en fu- ANN. 1498. rent que plus ardents à cabaler contre lui. Il falloit qu'il fût bien assuré de leurs pernicieux desseins, puisqu'ayant été nommé pour commander l'armée destinée à chasser du trône le duc de Milan qui lui retenoit son héritage, il avoit préférésans balancer la disgrace & l'exil à une commission qui dans toute autre circonstance lui auroit paru utile & glorieuse. N'ayant pu parvenir à l'écarter, ses ennemis publicient que né avec des passions fougueuses & des inclinations perverses, il n'avoit point répondu aux soins que sa mere s'étoit donnés pour lui procurer une excellente éducation : qu'échappé de bonne-heure aux regards de cette mere vigilante, il s'étoit livré aux excès les plus scandaleux : qu'il avoit usé sa jeunesse dans les lieux de débauche: que Louis XI, qui savoit mieux que personne ce qu'on devoit attendre d'un pareil caractere, lui avoit fait jurer que pendant la minorité de son fils, il ne trouble-

roit point l'Etat: que cependant au méptis de ce serment solennel enre-

= gistré dans les cours souveraines, il Ann. 1498. avoit formé des brigues & appellé le peuple à la révolte : que n'ayant pu parvenir à corrompre la nation, il n'avoit point craint de s'allier ouvertement avec tous les ennemis de l'Etat: que cité au parlement pour rendre compte de sa conduite, il avoit donné au reste des citoyens le pernicieux exemple de fouler aux pieds les loix: qu'il n'avoir répondu à des sommations juridiques, que par une guerre déclarée : qu'il avoit eté pris en bataille rangée, portant les armes contre sa patrie & son roi: qu'un prince qui avoit si violemment outragé les loix, avoir perdu le droit de les invoquer: que l'ennemi de la nation ne pouvoit plus aspirer à en être le pere : qu'ayant contre toute espérance obtenu son pardon du trop indulgent Charles VIII, il n'en étoit devenu ni plus fage, ni plus docile: que par une désobéissance formelle aux ordres de ce prince, il avoit formé une entreprise mal concertée sur la ville de Pavie, & ôté, autant qu'il étoit en lui, au roi & aux guerriers qui l'accompagnoient tout espoir de rentrer dans leur patrie:

Louis XII.

que délivré du péril où son imprudence l'avoit jetté, il avoit cabalé Ann. 1498. avec les Suisses, & fomenté une sédition capable de porter à la France le coup le plus funeste: qu'enfin il avoit forcé le meilleur des hommes & le plus clément des rois, à le bannir de sa présence : qu'aigri plutôt que corrigé par de longues disgraces, qu'obsédé dans sa retraite, par quelques savoris mal intentionnés & auxquels il donnoit une consiance aveugle, il alloit causer un bouleversement général, si l'on nes'unissoit promptement pour opposer une di-gue à sa mauvaise volonté: que le moindre malheur auquel on dût s'attendre en le couronnant, étoit de voir les plus fideles serviteurs de Charles VIII, persécutés pour avoir fait leur devoir, tandis que les fac-tieux, les brouillons seroient comblés de faveurs, & dépositaires de l'autorité souveraine.

Ces discours & autres semblables, semés avec art par les ennemis du duc d'Orléans, ne firent aucune impression sur les esprits de la nation, toujours disposée à bien au-gurer de ses maîtres: tous les ordres de l'Etat, tous les corps préposés

Ann. 1498. au mainrien de la police & à l'ad-ministration des loix, se hâterent de donner le premier exemple de la soumission. En apprenant une nouvelle qui le faisoit passer subitement de l'humiliation & de l'exil au faîte des grandeurs & de la puissance. Louis versa des larmes sur le sort funeste d'un monarque plus jeune que lui, couvert de lauriers, & adoré de ses sujets. Il se rendit promptement au château d'Amboise, ordonna lui-même la pompe funebre avec une magnificence dont on n'avoit point encore d'exemple en France; &, ce qui mérite sur tout d'être remarqué, ce fut de ses propres deniers, & sans qu'il en coûtât rien à ses sujets, qu'il acquitta les frais des funérailles de son prédécesseur & ceux de son sacre. Il reçut l'onction royale des mains du cardinal Brissonnet, qui sans quitter les évêchés dont il étoit déja pourvu, étoit devenu archevêque de Reims après la mort du chancelier Robert Brisson-

27 Mai.

ner fon frere. En se couvrant des symboles de

ne généreu-la royauté, Louis changea de ca-

ractere: il devint le pere de tous ses sujets, & ne garda de l'autorité Ann. 1498. souveraine que le pouvoir de faire du sement à ses bien. Quelques courtisans l'excitoient ennemis. à se venger de la Trémouille, qui, reb. Gest. après l'avoir fait prisonnier à la ba- Gall. Seissel taille de Saint Aubin, sembloit avoir hist. de Louis pris un plaisir barbare à insulter à XII. S. Gelais. son malheur : Un roi de France, ré-La Pise, pondit Louis, ne venge point les que- hist d'Oran-relles d'un duc d'Orleans: si la Tré- B. Calmet, mouille a bien servi son maître contre hist, de Lorr. moi, il me servira de même contre Parlement, ceux qui seroient tentés de troubler l'Etat.

Quoique par une loi de Louis XI, les offices eussent été déclarés permanents, & qu'on ne pût légitimement destituer ceux qui s'en trouvoient. pourvus, qu'en observant les formes juridiques; l'usage étoit toujours qu'à chaque mutation de souverain. on renouvellat les provisions de ceux qu'il jugeoit à propos de conserver. Lors donc qu'on lui présenta la liste de tous les officiers, il l'examina soigneusement, & marqua d'une croix rouge les noms de ses ennemis les plus opiniâtres, sans déclarer autrement ses intentions. Ils enfurent aver-

tis, & craignant que la punition ne Ann. 1498. se bornât pas à la perte de leur office, ils se cacherent & employerent de puissants protecteurs pour obtenir leur pardon: En apposint à leur nom, dit Louis, le sceau de la rédemption, j'ai cru avoir annoncé assez clairement que tout étoit pardonné. Jesus-Christ est mort pour eux comme pour moi.

Le prince d'Orange, après avoir été le partisan du duc d'Orléans, & avoir partagé long temps ses dif-graces, s'étoit brouillé avec lui sur la fin du regne précédent : leur mésintelligence avoit sur tout éclaté au siege de Novarre, & avoit été poussée si loin, qu'on avoit eu de la peine à empêcher qu'elle n'aboutit à un duel. Cependant comme il connoisfoit mieux que personne la droi-ture & la bienfaisance de Louis, il ne balança point à lui demander une grace qu'il n'avoit ofé solliciter sous le regne précédent. C'étoit le rétablissement de sa principauté dans les droits de souveraineté dont elle avoit joui long temps, & auxquels son pere, prisonnier de Louis XI. evoit été forcé de renoncer. Comme

Louis XII. ce contrat n'avoit été ni libre, ní 💳 volontaire de la part du pere du Ann. 1498. prince, Louis non - seulement ne chercha point à s'en faire un titre, il ne voulut pas même répéter les cinquante mille écus qui avoient été stipulés dans l'acte pour prix de cette acquisition. En vain le parlement de Grenoble, sous le ressort duquel cette principauté avoit été mise, demanda la permission de faire valoir des titres antérieurs à l'acquisition de Louis XI, le roi, qui ne trouva point ces titres aussi évidents que celui que donne une possession tranquille depuis plusieurs siecles, imposa silence à son parlement.

Le duc & la duchesse de Bourbon, plus connus sous le nom de monsieur & madame de Beaujeu, se trouvoient dans une position toute dissérente. Ils avoient été les rivaux & les persécuteurs du duc d'Orléans au commencement du regne précédent, & s'étoient raccommodés avec lui sur la fin: mais comme cette réconciliation n'avoit été ni volontaire, ni entiere, ils avoient de fortes raisons de trembler, puisque Louis en se tenant à l'écart & en laissant agis

HISTOIRE DE FRANCE. les loix, avoit un moyen de leur Ann. 1498. causer la plus sensible mortification. Ils n'avoient qu'une fille unique, Sufanne de Bourbon, qui devoit être la plus riche héritiere de l'Europe, si on lui laissoit tous les biens de ses peres, & qui au contraire alloit se trouver la plus pauvre, si le roi ne lui tendoit une main secourable. L'envie d'obtenir des titres & de se rapprocher de la branche régnante, avoit porté le pere à stipuler dans son contrat de mariage qu'au défaut d'enfants mâles, tous les biens dont il se trouveroit en possession au moment de son décès seroient censés réunis à la couronne. Inquiets sur le sort de leur fille, ils supplierent le roi de vouloir bien déroger à cette clause trop rigoureuse, par rapport au duché de Bourbon, qui étoit un bien purement pa-

reuse, par rapport au duché de Bourbon, qui étoit un bien purement patrimonial. Enhardis par la facilitéavec laquelle ils obtinrent cette premiere grace, ils chercherent dans la suite à faire obtenir également à leur fille les comtés de Clermont, de la Marche, & tous les autres biens qu'ils possédoient à quelque titre

que ce pût être, en proposant de la

marier

marier au jeune duc d'Alençon, chef de la branche royale la plus proche ANN. 1498. de la couronne, après la maison d'Orléans. Louis accorda cette nouvelle demande, & le mariage sut arrêté. Mais les fils mineurs de Gilbert de Bourbon-Montpensier, qui se portoient pour héritiers des biens de la maison de Bourbon après la mort de leur oncle, ayant en cette qualité formé opposition aux clauses du contrat, Louis respecta leurs droits, & chercha un autre moyen d'établir avantageusement le duc d'Alençon. On ne trouva point d'autre expédient pour conserver à Suzanne l'héritage de ses peres, que de lui faire épouser Charles de Bourbon-Montpensier son cousin germain, en stipusant par le contrat de mariage une donation mutuelle de tous droits. On verra dans la suite de cette histoire dans quel abyme de maux se précipita François premier pour s'être imprudemment laissé engager par les follicitations de sa mere, à donner atteinte aux clauses de ce contrat.

Parmi ceux qui s'étoient déclarés Tome XXI. B

ANN. 1498

le plus ouvertement contre le duc d'Orléans, restoit encore René duc de Lorraine. On a vu à quel point ils s'étoient hais au commencement du regne précédent. A la vérité un intérêt commun les avoit engagés depuis à se rapprocher & même à former une ligue. Mais René trompé par les promesses de madame de Beaujeu, n'avoit tenu aucun des engagements qu'il venoit de prendre: & par une maladresse singuliere, il étoit resté l'ennemi de la France, sans devenir l'ami du duc d'Orléans. Ces confidérations n'empêcherent point qu'on ne l'invitât à la cérémonie du sacre, & qu'on ne le chargeât d'y représenter le duc de Guienne. Comme dans les embarras inséparables de ces grandes cérémonies, on avoit paru le négliger, il imputa la froideur avec laquelle il avoit été reçu à un reste de haine, & se retira sans prendre congé. Louis s'en étant apperçu, l'envoya prier de revenir & lui parla avec tant de franchise dans un entretien qu'ils eurent au bois de Vincennes, que le duc se croyant à la veille d'obtenir une entiere sasisfaction sur le comté de Provence.

tit le soir à ses officiers: Amis, faisons bonne-chere, tout va bien. On Ann. 1498. convint en effet de part & d'autre, de s'en rapporter à la décision d'un certain nombre de commissaires inregres & éclairés. Mais après quelques conférences, les droits du roi parurent si bien fondés, les prétentions du duc furent si solidement réfutées, que prévoyant dès-lors quelle seroit la décision, & ne pouvant encore se résoudre à donner son désistement, il s'en retourna dans ses Etats, où il continua de charger son écusson des armes de Provence & de Naples, de se faire donner par ses sujets les titres attachés à la royauté, sans que la France se formalisat davantage de ce vain cérémonial. De son côté il resta si convaincu de la candeur & de la bonne foi du monarque, qu'il inspira à ses enfants le desir de s'attacher inviolablement à la fortune des rois de France, d'attendre tout de leurs bienfaits, sans songer davantage à leur contester des droits trop solidement établis.

Après s'être si glorieusement ven d'Amboise premier migé de ses ennemis, Louis ne songea nistre.

d'Amboife. Bandier.

Ann 1498 ame honnête & sensible, un esprit Le Gendre, droit mais borné & incapable Vie du C. d'une longue contention, un caractere franc, ouvert, facile, ennemi de toute espece de désiance & de dissimulation; enfin, une longue habitude de partager avec un con-fident ses plaisirs & ses peines, lui imposoient en quelque sorte la né-cessité de se choisir un premier ministre; ce choix ne pouvoit être douteux: depuis la mort du comte de Dunois qui avoit guidé ses premieres démarches, il s'étoir livré sans aucune réserve aux conseils de George d'Amboise. Avant que de parler de la fortune de ce prélat, il est à propos de jetter un coup d'œil sur sa famille; l'histoire offre peu d'exemples d'une prospérité aussi générale & aussi méritée. Pierre de Berrie d'Amboise son pere avoit eu d'Anne de Beuil sa femme neuf garçons & huir filles : de ces huir, trois furent abbesses, les autres furent mariées dans les premieres mai-sons du Royaume. Charles d'Amboise, l'aîné des garçons, fut chevalier de l'ordre du roi, & successivement

gouverneur de Bourgogne, de Champagne & de l'Isle de France : il mou- Anna 149% rut vers la fin du regne de Louis XI. avec la réputation d'un des plus habiles généraux & d'un des plus honnêtes hommes de son siecle. Jean fut évêque de Langres, pair de France, & lieutenant-général en Bourgogne. Aimeri, chevalier de Rhodes, devint grand prieur de France, & ensuite grand maître de l'ordre. Louis, évêque d'Albi, joignit au titre de ministre du Roi Louis XI, la qualité de son lieutenant dans les provinces de Guienne, Languedoc & Roussillon; on le vit touf à tour général d'armée, ou chargé des plus importantes négociations. Jean, seigneur de Bussi, distingué parmi les courtisans, par la valeur & la galanterie qui devinrent héréditaires dans sa branche, fut lieutenant-général en Normandie. Pierre fut évêque de Poiriers & abbé de Cluny. Hugues, seigneur d'Aubijoux, après s'être signalé dans les guerres d'Italie, fut élevé à la charge de capitaine des deux cents gentilshommes de la maison du roi. George le dernier ou le pénultieme des garçons, avoit été

B iij

Pierre de Rohan, maréchal de Ann. 1498. Gié. Il avoit eu entrée dans le confeil dès le regne de Louis XI, & s'y étoit maintenu sous celui de Charles VIII, sans toutefois renoncer commandement des armées : ministré & général, il jouissoit de la plus haute considération; mais il n'avoit pu se préserver de cette haine violente qu'Anne de Bretagne avoit vouée à toute la maison de Rohan. Ainsi quoique Louis l'aimât, quoiqu'il déférât volontiers à ses avis, il n'osoit le plus souvent lui témoigner confiance : il fut même force, quelque temps après, de l'éloigner de la cour, comme nous aurons occasion de le rapporter.

Gui de Rochefort mérite une place distinguée dans l'histoire, & contribua plus qu'aucun de ses contemporains à la gloire & à la réputation de son maître. Né sujet des ducs de Bourgogne, & décoré de l'ordre de la toison d'or, il étoit passé avec son frere au service de France sous le regne de Louis XI. Tandis que Guillaume remplissoit si supérieurement les sonctions de chancelier, Gui, premier président du nouveau

3

parlement de Bourgogne, travailloit utilement de son côté à faire aimer ANN. 1458. la domination Françoise dans une province nouvellement conquise: occupé tout entier à y maintenir l'ordre & la sûreté, il tomba lui-même au pouvoir des ennemis. Quelques Francomtois, sujets de la maison d'Autriche, ayant pénétré dans le duché de Bourgogne, l'enleverent dans une de ses terres, & le tinrent long-temps dans une étroite prison. Ayant trouvé moyen d'en échapper, il reparut à la cour de France dans le temps qu'on apprit la mort de Robert Brissonnet qui avoit succédé, dans la place de chancelier, à Guillaume de Rochefort. Le souvenir des services importants que son frere avoit rendus à l'Etat, les preuves de zele, d'intégrité & d'appli-cation qu'il avoit déja données luimême, déterminerent le conseil de Charles VIII, à lui déférer la dignité de chancelier, dans laquelle il fut confirmé par Louis XII.

Imbert de Batarnai, feigneur du Bouchage, & Florimond de Roberter, eurent la principale direction des finances. Du Bouchage avoit été

le ministre de consiance de Louis
Ann. 1498. XI; mais il étoit alors fort âgé: Robertet, avec un esprit plein de modération & de sagesse, n'avoit que
les talents nécessaires pour bien remplir une place du second ordre.

Il faut porter le même jugement d'Etienne Poncher, évêque de Paris & archevêque de Sens: il s'étoit formé aux affaires dans la place de conseiller-clerc au parlement de Paris, école célebre d'où la France tira la plupart de ses évêques, tant que la pragmatique sanction sut observée dans le royaume. Poncher parvint sur la sin de ce regne à la dignité de garde des sceaux: il su chargé des négociations les plus épineuses, & s'il ne réussit pas toujours, il s'en acquitta du moins sans reproche.

Le célebre Philippe de Comines se mit aussi sur les rangs. Outre les services qu'il avoit rendus à l'Etat, il croyoit avoir des droits bien sondés à la reconnoissance personnelle du monarque, après avoir langui neus mois dans une cage de ser pour s'être déclaré trop ouvertement son partisan: mais la supériorité de ses lu-

Louis XII.

mieres & la trempe de son esprit le faisoient craindre ou hair de la ANN. 1498. plupart de ceux qui composoient déja le conseil. La froideur avec laquelle il fut reçu du nouveau monarque, l'avertit assez qu'il étoit temps de fonger à la retraite. Il y composa ces excellents mémoires dont nous avons fair usage pour les deux regnes précédents. Comines avoit choisi pour devise une maxime, qui dans un état bien policé, devroit être gravée sur la porte de tous les citoyens: Celui qui par son travail ne contribue point au bien de la société ne doit point manger.

Personne ne sentit alors toute la conduite perte que l'Etat faisoit, en se pri-du roi à l'évant des secours qu'on avoit droit reine Anne d'attendre d'un ministre tel que Co-de Betagne. mines. Un plus grand intérêt occupoit la nation: Anne de Bre-neau. tagne avoit long-temps défendu sa petite souveraineté contre les armes dov. Aurede la France, & n'avoit confenti à lian. épouser Charles VIII, que lorsque Brissonnes. tous les moyens de résister lui eu- s. Gelai rent été enlevés. Par le contrat de mariage, Anne & Charles comme substitué aux droits des Penthievres,

Belleforeft.

Hist. des

s'étoient fait une donation mu-ANN. 1498 tuelle de leurs droits respectifs sur le duché de Bretagne, au cas que l'un d'eux vînt à mourir sans laisser d'enfants: mais comme on s'étoit dèslors proposé d'unir irrévocablement ce grand fief à la couronne, on avoit stipulé en même temps, que si le roi mouroit le premier sans postérité, Anne ne pourroit se remarier qu'à son successeur immédiat sur le trône, si celui-ci vouloit, on pouvoit l'épouser, sinon au prince le plus proche de la couronne. Le cas étoit arrivé, & même d'une maniere plus embarrassante qu'on ne l'avoit prévu. Louis XII étoit marié, & François d'Angoulême, premier prince du sang, étoit encore enfant. Au défaut du comte d'Angoulême, on ne pouvoit jetter les yeux que sur le duc d'Alençon, plus âgé que lui à la vérité, mais qui n'étoit point encore nubile. Il se trouvoit done encore une disproportion énorme entre ce jeune duc & la reine douairiere. Ce mariage entraînoit un autre inconvénient; il éloignoit le but qu'on s'étoit proposé de réunir la Bre-

37

tagne à la couronne: au contraire == il l'en auroit séparée de nouveau, Ann. 1498. avec d'autant plus de danger pour le royaume, que les possessions de la maison d'Alençon situées dans le Maine & la Normandie, & par conséquent limitrophes de la Bretagne, auroient formé par leur union à ce duché un poids de puissance capable d'effrayer, ou du moins d'inquiéter les monarques François. D'ailleurs, comment s'assurer qu'Anne, de retour dans ses Etats où elle entretiendroit des intelligences & un commerce suivi avec toutes les cours de l'Europe, renonceroit à se choisir elle-même un époux, seroit toujours disposée à recevoir celui qu'il plairoit au roi de lui présenter? Cependant il falloit sur-le-champ prendre un parti: Anne demandoit avec les plus vives instan-ces à retourner dans son duché: on n'avoit aucun motif légitime de la retenir. Quand bien même on se seroit cru autorisé, par la raison d'Etat, à s'assurer de sa personne, cette violence qui l'auroit aliénée pour jamais de la France, auroit eu les suites les plus funestes pour la mo-

narchie. Les Bretons, attachés au ANN. 1498. sang de leurs anciens maîtres, se seroient soulevés: les puissances voi-sines n'auroient pas manqué une si belle occasion de venger leurs injures personnelles, en ne paroissant que les défenseurs de l'innocence opprimée : le royaume se seroit donc trouvé en proie à une guerre civile & étrangere. Le seul moyen de parer à tous ces inconvénients étoit de faire épouser à Louis XII la reine douairiere: mais combien d'obstacles s'opposoient à cet arrangement? Depuis plus de vingt ans, Louis étoit marié à la plus jeune des filles du roi Louis XI. Quoique cette princesse fût difforme, quoiqu'il l'eûr épousée contre son gré, il n'avoit aucun reproche à lui faire. Epouse vertueuse & soumise, elle avoit supporté avec courage tous les torts de son mari: elle l'aimoit uniquement, & dans les disgraces où il étoit tombé par son imprudence, elle lui avoit tendu une main secourable, & n'avoit songé à se venger de ses outrages que par des bienfaits. Fille & sœur des deux derniers rois ses prédécesseurs, son épouse, sa parente, deLouis XII.

LOUIS XII. 39 voit-elle être traînée dans les tribunaux: si la mort avoit enlevé ceux Ann. 1478. qui auroient pu la défendre, devoit-il s'en prévaloir pour l'accabler ? ne devenoit-il pas, au contraire, par les liens du fang, par les loix de l'hon-neur & de la probité, son protec-teur, son appui, son unique soutien? Ces réflexions étoient bien capables de déchirer un cœur tel que celui du roi; & il ne faut point douter qu'avant de prendre une derniere résolution, il n'ait essuyé de longs & douloureux combats.

Un devoir indispensable l'avoit conduit chez la reine douairiere, & il l'avoit trouvée livrée au plus violent désespoir, & presque réso-lue d'attenter à sa propre vie; en combattant ce dessein sunesse, en s'efforçant de la consoler & de rétablir par degrés le calme dans cette ame violente & sensible, il ne s'apperçut pas qu'il se faisoit à lui même une plaie profonde & incurable. Il n'avoit pu pendant le long séjour qu'il avoit fait en Bretagne, défendre son cœur contre les charmes naissans de la princesse, & il s'étoit apperçu que ses soins n'avoient

point déplu : les premiers regards
Ann. 1498. d'Anne avoient été pour le duc d'Or-

léans. Obligés l'un & l'autre d'étouffer des sentiments si doux, ils se croyoient sans doute parfaitement guéris; mais ces feux mal éteints se rallumerent aisément, lorsque la fortune sembla prendre plaisir à les rapprocher. Louis fit l'aveu de sa passion, & apprit de la bouche de sa maîtresse que s'il étoit libre & juridiquement dégagé de ses liens, il n'éprouveroit de la part aucune résistance. Il proposa l'affaire dans son conseil, exposant les raisons qu'il croyoit avoir de regarder son premier mariage comme nul; mais exigeant en même temps que tout le monde dît librement ce qu'il en pensoit, sans flatterie & sans crainte. Tous furent d'avis, que pour tranquilliser la conscience de la reine douairiere, & ne rien laisser d'obscur ni de louche dans une procédure qui pourroit un jour troubler l'Etat, en compromettant les droits des héritiers de la couronne, on devoit se conformer scrupuleusement à toutes les formalités de l'ordre judiciaire, & demander au

pape des commissaires pour entendre == les deux parties. Dès qu'on eut pris Ann. 1498. cette résolution, on laissa partir Anne pour la Bretagne: mais quoiqu'elle eût déja promis d'épouser le roi, si les commissaires prononçoient la nullité du premier mariage, comme on craignoit encore ou qu'elle ne changeat de sentiment lorsqu'elle seroit en liberté, ou qu'il ne se rencontrât des obstacles à cette dissolution si ardemment desirée, on retint par précaution les villes de Nantes & de Fougeres qui étoient regardées comme les deux clefs de la Bretagne. Il arriva même que les commandants françois de Brest & de Saint-Malo refuserent long-temps de remettre ces deux places aux officiers de la princesse, rejettant tous les ordres qu'on pouvoit leur mon-trer comme faux & subreptices, & menaçant de punir exemplairement ceux qui oseroient leur en apporter de pareils.

Alexandre VI, auquel on s'adressa pour obtenir des commissaires, avoit été l'ennemi déclaré de Charles VIII: mais les intérêts de sa famille,

suivant lesquels il régloit ses dé-Ann. 1498 marches, lui faisant alors desirer la protection de la France, il reçut avec joie l'occasion qui se présentoit d'obliger le nouveau monarque. Il nomma commissaires pour instruire le procès Louis d'Amboise, évêque d'Albi, & Ferdinand, évêque de Ceuta, son nonce à la cour de France, auxquels il joignit peu de temps après Philippe de Luxembourg, cardinal évêque du Mans. Ces trois prélats s'étant associé trois eccléhastiques du second ordre, plus versés qu'eux dans la pratique judiciaire, établirent leur tribunal à Tours, & sommerent Jeanne de France d'y comparoître.

Il fait cas- Quelque préparée que fût déja fer son ma-cette malheureuse princesse à essuyer riage avec pleanne de Fr. des mortifications, elle ne put ap-

Procès ma prendre sans une mortelle douleur.
nuscrit du di- qu'on songeat à lui ôter son époux,

Ferron de son honneur & son rang: soumise reb. Gallic. à ses devoirs, accoutumée à aimer Bulle d'A sans exiger de retour, elle n'avoit jamais travaillé à se détacher d'un comprant la relettoir : d'ailleure elle

jamais travaillé à se détacher d'un cœur qui la rejettoit : d'ailleurs elle se croyoit obligée en conscience à ne pas donner les mains à une ac-

tion qu'elle regardoit comme une Ann. 1498.

souveraine injustice.

Les moyens sur lesquels le procureur du roi se sonda pour deman-der que le mariage de Louis avec Jeanne sût déclaré nul, se réduisrent à quatre : 1°. La parenté au quatrieme degré, Louis & Anne descendant l'un & l'autre de Charles V: 2°. L'affinité spirituelle au fecond degré, Louis XI pere de la princesse ayant tenu le duc d'Orléans sur les sonts de Baptême; ce qui avant le concile de Trente, étoit regardé comme un empêchement dirimant: 3°. La violence de la part du pere de la princesse, & le défaut de liberté de la part de l'époux : 4°. Les vices corporels de la princesse, qui la rendoient inhabile aux fins du mariage. Le procureur du roi entroit à ce sujet dans des détails que la nécessité d'autoriser sa demande rendoit sans doute excusables; mais que la décence ne permet pas de rapporter. Jeanne à qui l'on communiqua

Jeanne à qui l'on communiqua par écrit ces quatre moyens, répondit au premier & au second, qu'elle

ignoroit à quel degré elle étoit pa-ANN. 1498. rente du duc d'Orléans, qu'elle ne favoit pas mieux s'il y avoit entr'eux quelque affinité spirituelle; mais que ce qu'elle ne pouvoit ignorer, c'est que ceux auxquels elle appartenoit n'avoient été ni assez ignorants, ni assez négligents pour n'avoir pas sollicité des dispenses, si elles avoient été nécessaires; & qu'on ne pouvoit présumer qu'ils n'eussent pas obtenu une faveur qui ne se refusoit à personne : au troisieme, qu'elle n'étoit point fortie de si bas lieu, ni un parti si à dédaigner, pour qu'on ne pût sans user de violence lui trouver un mari; qu'il y avoit toute appa-rence au contraire que celui qui l'avoit obtenue, avoit eu besoin d'employer des prieres, des sollicitations & du crédir. Quant au quatrieme: Je sais bien, dit elle, que je ne suis ni aussi belle ni aussi bien faite que bien d'autres femmes; mais je ne m'en crois pas moins propre aux fins du mariage, ni plus incapable d'avoir des enfants. Elle ajouta que le mariage étoit consommé, que depuis plus de vingt ans le roi n'avoit point cessé de vivre avec elle, qu'il avoit usé de tous les droits

Le quatrieme moyen auroit été ANN. 1498. le plus décisif s'il eût pu être bien prouvé: ce fut aussi celui sur lequel le procureur du roi insista le plus: il demanda la visite des sages semmes, ou si ce parti répugnoir à la reine, de quatre dames de la cour capables de connoître & de dire la vérité. Anne rejetta cette proposition comme contraire à la pudeur & indigne de sa naissance & de son rang: elle protesta avec tant de force & de vivacité qu'elle mourroit plutôt que de s'y soumettre, qu'on désespéra de vaincre une répugnance si naturelle. Comme d'ailleurs elle persistoit à nier tous les faits sur lesquels on fondoit la nullité du mariage, & qu'on ne pouvoit s'en assurer que par des enquêtes, on passa un mois à entendre des dépositions de témoins. Elles se firent à Orléans, à Blois, à Ponlevoi, à Amboise. Les deux premiers points, savoir le degré de parenté & l'affipité spirituelle, étoient notoires: Jeanne ne les nioit pas; elle soute-noir seulement que si elle avoit eu

besoin de dispense pour épouser le Ann. 1498 duc d'Orléans, ceux qui l'avoient mariée n'avoient en garde de négli-ger cette formalité. Il ne s'agissoit donc que de retrouver l'original de cette dispense : l'évêque d'Orléans qui avoit donné la bénédiction nuptiale vivoit encore. Il déclara que la veille de la célébration, le chancelier Doriole lui avoit remis entre les mains la dispense pour cause de parenté, accordée par le cardinal Ju-lien de la Rovere légat en France, mais qu'il ne se souvenoit pas s'il avoit été fait mention dans cette dispense de l'affinité spirituelle; que n'ayant pas eu le temps de la fulminer, il avoit suppléé à cette formalité en la tenant à la main pendant la célébration; qu'ensuite il l'avoit remise au chancelier sans en garder de copie. A force de perquisitions, on retrouva cette dispense: restoit donc à savoir si pour n'avoir pas été fulminée, elle devoit être nulle. Il paroît que le procureur du roi passa une sorte de condamnation sur ce premier article. Les dépositions sur la violence

Louis XII. étoient plus embarrassantes & en plus grand nombre : car bien que le pere ANN. 1498. du duc d'Orléans eût le premier recherché cette alliance, & que le mariage eût été arrêté lorsque Jeanne étoit encore au berceau, il étoit constant que le jeune prince, la voyant dans un âge plus avancé bossue & contresaire, avoit conçu pour elle un dégoût insurmontable, & que s'il eût été parfaitement libre il ne l'auroit point épousée. Lorsqu'on lui parloit de la princesse, il entroit en fureur, jurant qu'il aimeroit mieux epouser une simple demoiselle de Beauce. L'évêque d'Orléans chargé de la célébration du mariage étant entré dans sa chambre, pour l'y disposer, le trouva fondant en larmes; & fur la représentation qu'il lui sit qu'il étoit encore le maître de refuser son consentement: Hélas, lui réponditil, monseigneur d'Orléans, mon ami, que ferai-je? je ne saurois résister, il vaudroit autant être mort que de faillir à le faire, car vous connoissez à qui j'ai affaire. Le prélat ayant exigé une réponse plus positive, Il m'est bien force, reprit le duc, & il n'y a

remede.

Ces dépositions prouvoient suffi-ANN. 1498. samment la répugnance du duc d'Orléans pour les nœuds qu'on lui pro-posoit : mais combien de mariages contractés avec répugnance ne lais-sent pas d'être validés par la con-fommation? Il falloit donc prouver encore une violence bien caractérisée de la part du pere de la princesse & un défaut absolu de liberté de la part du prince; & sur cet atticle les dépositions surent abondantes. Tout le monde savoit que Louis XI s'étoit en quelque sorte arrogé le droit de disposer de toutes les riches héritieres, sans consulter leur inclination, ni le vœu de leurs parents; & qu'il étoit dangereux d'op-poser la moindre résistance à ses volontés. Des témoins rapportoient qu'il avoit menacé de faire le jeune duc moine & abbé de Cluni, de renvoyer en Allemagne Marie de Clèves sa mere, s'ils ne consentoient au mariage projetté: qu'il avoit promis une pension à Mornac pour y disposer son éleve; qu'au contraire soupçonnant Montenac & Bresille de l'en détourner, il avoit cherché un présexte pour les perdre; que Bresille,

fur

Louis XII. 49

sur ce simple soupçon avoit été chargé de fers & appliqué à la question, Ann. 1498. que Montenac n'avoit évité la mort qu'en se résugiant à Rhodés: on produisoit la lettre suivante au comte de Dammartin : Monseigneur le grand maître, je me suis délibéré de faire le mariage de ma petite fille Jeanne & du petit duc d'Orléans, parce qu'il me semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront gueres à nourrir, vous avertissant que j'espere faire ledit mariage, ou autrement ceux qui iront au contraire ne seront jamais assurés de leur vie en mon royaume, pourquoi il me semble que j'en serai le tout à mon intention. On se donnoit la torture pour prouver que cette lettre étoit bien véritablement de Louis XI, qu'elle n'avoit point été fabriquée après coup; mais outre qu'elle étoit sans date, elle paroissoit si déraisonnable, si déplacée dans la bouche de Louis XI, si analogue au contraire & si favorable à la cause de Louis XII, que cette seule confidération devoit la faire suspecter. Jeanne répondoit aux autres dépofitions, qu'elles étoient faites par des domestiques ou des pensionnaires du Tome XXI.

que le duc avoit révélé à quelques-Ann. 1498. uns de ses confidents, les vices de conformation de sa femme, vices qui la rendoient inhabile aux fins du mariage: que bien que par ménagement il n'eût pas voulu les divulguer, il avoit cru que sa conscience l'obligeoir à s'éloigner d'elle : qu'il avoit fait usage du premier moment de liberté dont il eût encore joui pour se retirer en Bretagne & y chercher une autre épouse : qu'il s'étoit regardé comme si peu lié par son premier engagement qu'il avoit demandé publiquement Anne en mariage, & avoit obtenu le consentement du pere : qu'il l'auroit même dès-lors éponsée, si ceux qui gouvernoient la France n'eussent abusé de leur crédit pour faire échouer ce projet. On produisit les instructions données à Chaumard religieux de Fontevraud, qui avoit été député à Rome pour solliciter les dispenses: on produisit de même le témoignage de Jean Amis député dans la même cour, par madame de Beaujeu, pour s'oppoier à la requête de Chaumard. Enfin on sit observer que le duc ayant reconnu la nullité de son maLouis XII.

tiage, n'avoit ni reçu, ni demandé \_\_\_\_\_\_la dot de la princesse qui étoit de Ann. 1498. cent mille écus. Les témoignages qu'elle produisit à son tour n'étoient pas moins formels. Ils montroient que si la nature lui avoit resusé les graces de la figure, elle l'avoit bien dédommagée du côte de l'esprit & du caractere; que ces dernieres qua-lités dont l'empire est plus durable avoient fait leur effet sur le cœur de son époux; que si elles ne l'avoient point entièrement guéri d'un amour volage, elles avoient du-moins conservé à la princesse l'essenriel de ses droits; que non-seulement pendant le regne de Louis XI, mais même pendant toute la durée de celui de Charles VIII, ils n'avoient eu le plus souvent qu'une même table, qu'un même lit : que dans ces moments d'ivresse que procure une pas-sion satisfaite, il avoit plus d'une fois vanté son bonheur en des termes & avec des exagérations qui marquoient bien qu'il n'avoit pour elle aucun dégoûr. Etoit-ce donc à une princesse son épouse, fille & sœur de ses maîtres, qu'il avoit cru alors adresser ses caresses, ou ne

C iij

L'avoit-il regardée que comme un vil Ann. 1498. objet de prostitution? avoit-elle mérité cet opprobre, & oseroit-il avouer une pareille lâcheté?

Qu'on se figure une princesse éle-vée à l'ombre du trône, accoutumée à recevoir dès l'enfance des marques de foumission & de respect de tous ceux qui l'approchoient, déchue tout-à-coup de ce haut rang, réduire à paroître en état de suppliante devant des commissaires, à entendre des dépositions de témoins, à recevoir de la bouche d'un époux dont elle ne pouvoit encore se détacher, les déclarations les plus formelles du dégoût & de l'aversion qu'elle lui avoit toujours inspirés, osant à peine faire éclater ses plaintes & donner un libre cours à ses larmes, de peur d'aigrir encore davantage celui dont son sort dépendoit. Dans cet abandon général, dans cet abyme d'humiliarion, peut-être étoit-elle encore moins à plaindre que celui qui causoit ses malheurs; car elle avoit du-moins pour elle fon innocence & cette fermeté qu'inspire une conscience pure & sans remords: mais Louis, naturellement juste & miséri-

55

cordieux, quels reproches ne dut-il pas \_\_\_\_ se faire à lui-même! quels tourments Ann. 1498. ne dur-il pas essuyer, lorsque par la suite d'une odieuse procédure, il se trouva réduit à entendre discuter des faits & des détails qui auroient dû rester ensevelis dans l'ombre du silence; à profaner, en quelque sorte, lui-même la majesté du trône, & la sainteté de la couche nupriale; à persécuter, enfin, & à couvrir de confusion une princesse, sa parente, sa femme, qui loin d'avoir mérité sa haine, lui avoit tendu, dans le malheur, une main secourable! Sans doute il n'avoit pas prévu, en com-mençant cette affaire, les cruelles extrémités où il en faudroit venir: on doit même soupçonner, d'après la connoissance que l'histoire nous donne de son caractere, qu'il se repentit plus d'une fois de s'y être engagé. Mais après l'éclat qu'on avoit affecté de répandre sur une cause qui intéressoit la nation, & qui étoit devenue le sujet ordinaire de toutes les conversations, il n'étoit plus temps de reculer, il falloit en voir la fin. Les commissaires étoient dans le plus grand embarras : la voie des

🗅 informations, à laquelle ils avoient ANN. 1498. eu recours, ne leur donnoit point de preuves suffisantes pour asseoir un arrêr Les dépositions étoient à charge & à décharge, & pouvoient à-peu près se balancer; ils en revinrent donc à demander de nouveau la visite & le témoignage des sagesfemmes.

Jeanne étoit bien résolue à ne point s'avilir à ce point. Pour se délivrer, enfin, de cette odieuse poursuite, elle composa un mémoire où elle articuloit les faits favorables à sa cause, priant les commissaires d'inter-roger le roi lui-même, sur chacun des articles qu'il contenoit, & de prononcer ensuite la sentence sur ses réponses. Louis montra d'abord de la répugnance à subir cet interrogatoire; il s'y soumit ensuite, & après avoir prêté le serment qu'on exigeoit de lui, il répondit d'une maniere à lever tous les embarras qui avoient jusqu'alors arrêté les juges : ils prononcerent donc » que le mariage » avoit été & étoit encore nul & de » nul effer; que le roi étoit libre de » se pourvoir ailleurs; que par l'au-» torité apostolique, ils lui en donnoient la permission autant qu'il » étoit nécessaire; qu'à l'égard de Ann. 1498. » la princesse Jeanne, ils l'exemp-» roient des frais, des dommages &

» intérêts a.

On fut étonné de la tranquillité avec laquelle Jeanne reçut cette nouvelle. Excédée de tant de traverses, & guérie, enfin, d'une passion malheureuse, elle sembla bénir l'heureux naufrage qui la conduisoit au port. Louis de son côté, qui avoit fait long-temps violence à son caractere, ne songea plus qu'à réparer la dureté de ses procédés : il lui céda sur - le-champ la jouissance du duché de Berri, du domaine de Pontoise, de Châtillon sur-Indre, & de Châteauneuf-sur-Loire, ne se réservant, sur toutes ces terres, que les droits de souveraineré. Retirée à Bourges, où elle ne s'occupoir plus que des pratiques de religion, elle fonda près de son palais, avec l'a-grément du roi & la permission du saint siege, un nouvel ordre de religieuses, sous le nom d'Annonciades, consacrées à retracer, dans la retraite, les dix principales verrus de la sainte Vierge. Quoiqu'elle est fait

58 HISTOIRE DE FRANCE. profession avec elles, elle ne put se

Ann. 1498. résoudre à changer d'habit, jugeant apparemment, qu'en gardant son rang & les marques extérieures de sa dignité, elle conserveroit plus de moyens de protéger & d'affermir ce nouvel établissement.

> Louis, qui n'avoit travaillé avec tant d'ardeur à faire casser son premier mariage, que pour épouser Anne de Bretagne, sa parente, n'avoit pas même attendu la sentence des commissaires, pour solliciter à Rome des dispenses, & un chapeau de cardinal pour George d'Amboise, son premier ministre. Alexandre VI avoit tout accorde, & avoit charge d'une commission si agréable, César Borgia son fils, qui après avoir abdiqué la pourpre Romaine, avoit dessein de chercher un établissement à la cour de France. César remit sur le-champ le chapeau au nouveau cardinal: quant à la bulle de dispense, il feignit qu'elle n'étoit point encore expédiée, afin d'avoir le temps de négocier ses propres intérêts, & d'obtenir ce qu'on n'auroit peut-être pas envie de lui accorder. L'évêque de Ceuta déconcerta cette ruse Italien

Louis XII.

ne, en informant le conseil du roi 💻 de la date de cette bulle. D'après Ann. 1498. cet éclaircissement, les théologiens déclarerent que le roi pouvoit contracter fon nouveau mariage quand il le jugeroit à propos : alors Cé-far Borgia se trouva forcé de remettre, de mauvaise grace, cette bulle qu'on ne lui demandoit plus; mais le malheureux prélat paya bien cher son indiscrétion. Borgia le sit empoi-Sonner.

Rien n'arrêtant plus le monarque, Mariage du il partit pour Nantes où Anne se roi avec Antendit de son côté, accompagnée de la grepremiere noblesse de Bretagne. Comme elle connoissoit son empire sur accordées à
les volontés de Louis, elle en prosita la province.
en semme habile, pour stipuler des neau, preuconditions bien dissérentes de cèlles ves.

Hist. unive qu'elle avoit obtenues de Charles Parifa unive VIII. Le premier contrat étoit celui d'un souverain qui épouse sa vassale, le second fut celui d'une reine qui consent à donner la main à son amant : il paroît avoir été modélé fur celui d'Isabelle, reine de Castille, avec Ferdinand, roi d'Aragon. Mais Isabelle, beaucoup plus puissante que Ferdinand, lui faisoit

grace en l'épousant, au lieu qu'Anne ANN. 1499. épousoir son seigneur & son maitre. Non contente de se réserver, pendant sa vie, la jouissance pleine & entiere de son duché, elle voulut enlever à la France le seul avantage qui pouvoit lui revenir de cette alliance, avantage que ceux des Bretons, qui connoilsoient le mieux les intérêts de leur province, avoient desiré sous le regne précédent : elle stipula, qu'après sa morr, le second enfant mâle qui proviendroit de son mariage avec Louis, ou au défaut de mâles, la seconde fille seroit duc ou duchesse de Bretagne, aux mêmes titres & droits que l'avoient été ses ancêtres; que s'il ne naissoit qu'un enfant unique de ce mariage, la clause subsisteroit, & seroit accomplie, par rapport à ses descendants; qu'outre les revenus de son duché, Anne jouiroit du douaire qui lui avoit été assigné par Charles VIII; qu'on lui en affigneroit encore un second, dont elle conserveroit de même l'usufruit si le roi mouroit avant elle; que si elle mouroit avant le roi sans laisser d'enfants, il conserveroit, pendant sa vie seulement,

Louis XII. 61 la jouissance du duché de Bretagne, = qui retourneroit ensuite au plus pro- ANN. 1499. che parent de la reine. On régla, dans un second acte qui fut ajouté au con-trat de mariage, que le roi n'innoveroit rien par rapport au gouvernement de la province; qu'il ne pourroit dénaturer les offices, ni destituer aucun de ceux qui en étoient pourvus; que lorsqu'il en vaqueroit quelqu'un par mort ou autrement, la reine y nommeroit de plein droit, & que les provisions en seroient expédiées dans la chancellerie de Bretagne; que toutes les fois qu'il seroit question de lever des impôts, des fouages ou autres subsides, les Etats seroient duement convoqués pour en faire l'octroi à la maniere accoutumée; que les sujets du duché ne pourroient être ajour-nés hors des limites de la province en premiere instance, mais seulement par appel; que le roi ne pourroit titer les nobles de la province pour servir dans ses armées, sinon dans une extrême nécessité, on du consentement de la reine & des Etats; qu'il s'intituleroit, dans les actes qui concerneroient la province, duc de Bretagne; qu'il y feroit battre mon-

noie d'or & d'argent en son nom & celui de la reine conjointement; que les bénéfices ne seroient conférés qu'aux naturels du pays, à moins que pour des considérations particulieres, il ne plût à la reine d'en gratifier des étran-gers. Après la célébration des noces, la reine fut conduite à saint Denis, où elle fut couronnée une seconde fois, & fit une nouvelle entrée solennelle à Paris. On affecta de célébrer cet événement, par des fêtes & des réjouissances publiques; mais l'ame sensible des François plaignoit Jeanne. On murmura; des prédicateurs, qui dans ce siecle exerçoient une sorte de censure publique sur les actions des souverains, comme sur celles du peuple, oserent déclamer contre tont ce qui venoit de se passer. Louis, qui en fut instruit, ne

Diminution des tailles. Seegel, hift. de Louis

rum Gallic. Ferron, de

reb. Gall.

ann.

chercha à s'en venger que par de so-lides bienfaits. Dès son avénement au trône, il avoit donné une preuve Belcar. re- éclatante de son désintéressement & de l'amour qu'il portoit à son peu-Belleforte, au prince qui montoir sur le trône,
quelque subside extraordinaire pour
les funérailles de son prédécesseur,

Lours XII. 63 les cérémonies de son sacre & de son couronnement. Nous avons vu Ann. 1499. les Etats assemblés à Tours, régler eux-mêmes cette contribution à la somme de trois cent mille livres. Louis étoit donc autorisé à l'exiger de ses sujets; & quoiqu'il en eût fait les avances de ses propres deniers, il étoit le maître de s'en faire rembourser sans que personne eût eu sujet de se plaindre. Cependant, nonseulement il n'exigea rien, il diminua cette même année les impôts d'un dixieme, annonça de nouvelles diminutions pour les suivantes, & déclara qu'il ne seroit content que lorsque les tailles se trouveroient réduites à la somme de douze cent mille livres, que les Etats avoient volontairement offerte au roi Charles VIII. Son zele pour le foulagement de son peuple ne se borna pas à diminuer les impôts; il s'étendit, comme nous allons le voir, à toutes les branches de l'administration.

Depuis plusieurs mois, Louis Police éta-avoit rassemblé les magistrats les plus troupes. éclairés du royaume pour conférer 1bid. ensemble sur les abus qui n'avoient Brantome, Vies des G. point encore été réformés fous le re- capis.

gne précédent. Gui de Rochefort pré-Ann. 1499. fidoit à ces assemblées: bientôt on en Hist. du vit éclorre ces célebres ordonnances chevalier Baqui ont rendu le nom de Louis XII si cher à la nation.

La premiere concernoit la discipline des troupes. On avoit déja un si grand nombre de réglements sur cet objet, qu'il suffisoit de prendre des précautions pour les faire observer. La premiere que prit Louis, fut d'assigner les fonds destinés au paiement des gens de guerre, d'une maniere si stable, qu'il ne fût jamais différé d'un seul jour, & qu'on leur ôtât par-là tout prétexte de pillage & de relâchement. La seconde fut d'ordonner que les gens d'armes ne prendroient de quartiers que dans des villes murées, où les bourgeois armés pour la défense commune se trouvoient en état ou de repousser par eux-mêmes la violence, ou du moins d'informer la cour des malversations qu'ils n'auroient pu réprimer : on défendit, sous les peines les plus rigoureuses, aux gens d'armes de s'écarter dans les vil-lages voilins, soit pendant leur séjour dans les villes, soit dans les marches lorsqu'il étoit nécessaire de changer

de quartier. La troisseme enfin, sut 💳 de ne choisir pour capitaines que des ANN. 1499. hommes d'une probité reconnue, qu'on rendit responsables de tous les désordres de ceux qui étoient sous leur conduite, à moins qu'ils ne prissent eux mêmes la précaution de les dénoncer aux magistrats, & de constituer les coupables entre les mains des juges. Par ces moyens si simples, un co ps qu'on avoit jugé jusqu'alors indisciplinable, & dont la présence causoit plus d'alarme aux citoyens qu'aux ennemis, prir peu-à-peu des sentiments d'équité, de justice & de modération : on vit combien étoit mal fondée la crainte qu'on avoit eue jusqu'alors de faire abandonner le service militaire à la noblesse, qui formoit seule les compagnies d'ordonnance, si l'on entreprenoit de corriger tous les abus. Les places, quoique devenues moins lucratives, n'en furent que plus recherchées: jamais les, compagnies d'ordonnance n'avoient; été aussi complettes ni mieux choi- Réglement

Le second réglement eut pour ob- De Budeus jet les monnoies. On n'étoit point este. encore dans l'usage de les renouvel- Le Blance.

sies qu'elles le furent sous ce regne.

66 HISTOIRE DE FRANCE.

ler à chaque mutation de regne. Il ANN. 1499. s'en trouvoit alors, dans le commerce, une telle variété, que dans tous les paiements un peu considérables, il falloit recourir au change, ou dumoins à la balance. Louis en ordonna une refonte générale, mais il sut mal obéi. Les uns regarderent cette nouveauté comme une sorte d'inquisition établie sur la fortune de ses fujets; les autres comme une ambition démesurée, & une basse jalousie, supposant malicieusement que le monarque n'avoit voulu, en prenant ce parti, qu'éteindre autant qu'il dépendoit de lui, le souvenir de ses prédécesseurs, & substituer fon nom aux leurs fur des monuments destinés à le faire passer à la postérité la plus reculée. Au reste, nous observerons ici, que ce fat sous ce regne que l'on commença à graver plus communément le buste du roi sur les monnoies : avant ce remps on y metroit une couronne, un ange, ou quelqu'autre figure grofsiérement dessinée.

Charles VIII, dans les dernieres forme don-née au grand années de son regne, avoit érigé-sonéil. en college ou en compagnie ordi-

naire le grand conseil qui, avant lui, n'avoit été composé que du chance-Ann. 1499. lier, de quelques maîtres des requê- Ferron. tes, & de ceux des sénéchaux & bail- des offices. lifs qui se trouvoient par hasard à Registres du la suite de la cour : il avoit ajouté, parlement. à ces premiers magistrats, dix-sept conseillers, tant clercs que laïcs, auxquels il avoit assigné des gages: mais comme celui qui avoit rédigé les lettres patentes de cette érection, confondant apparemment le grand conseil avec le conseil proprement dit, s'étoit servi, dans le préambule, d'expressions qui sembloient donner une sorte d'antériorité à ce tribunal sur les cours de parlement, cet établissement avoit souffert des difficultés. Louis XII, en confirmant l'établissement de son prédécesseur, non-seulement supprima ces expressions, il déclara expressément, que dans toutes les lettres patentes qui seroient adressées aux cours souveraines, les parlements seroient nommés avant le grand conseil: & lorsque le chancelier, par inadvertence ou autrement, intervertit cet ordre, le parlement fit des remontrances, & fur maintenu dans ses droits. Le roi ajouta au nomHISTOIRE DE FRANCE

bre établi par Charles VIII, un nois Ann. 1499. table prélat, Pierre de Sacierges, évêque de Luçon, & deux nouveaux conseillers: de sorte que ce tribunal se trouva composé de vingt conseillers obligés de servir alternativement, à la suite de la cour, pendant six mois de l'année, sans y comprendre le chancelier & les maîtres des requêtes qui conserverent le droit d'y présider. Du reste, on ne changea rien à leurs fonctions ni à leurs gages.

ce sur la police des cours

Ibid.

La célebre ordonnance sur l'administrarion de la justice, la police & de judicatu- les fonctions des magistrats, mérite une attention parriculiere; elle ren-ferme cent soixante-deux articles: nous nous bornerons à quelques-uns des plus importants, lans nous astreindre à les rapporter scrupuleusement dans l'ordre où ils sont rédigés.

On régla d'abord la nomination aux bénéfices ecclésiastiques : ces bénéfices conformément aux dispositions de la pragmatique - sanction, qui étoir encore une loi de l'Etat, malgré les atteintes passageres que lui avoient portées Louis XI, ne devoient être conférés qu'à des naturels du

pays, & d'après une élection canonique. Les étrangets, & sur-tout les Ann. 1499. Italiens, avoient tâché d'éluder cette disposition, en obtenant de nos rois des lettres de naturalité. Louis révoqua toutes les lettres de ce genre accordées par Charles VIII, & celles qui auroient pu être expédiées en son nom depuis qu'il étoit monté sur le trône : il contracta l'engagement solemnel de n'en jamais donner sans de grandes considérations; c'étoit un moyen d'empêcher que l'argent ne sorit du ro-yaume. Il y avoit un abus énorme dans les élections : lorsque le titulaire d'un bénéfice venoit à mourir, les officiers, soit civils, soit militaires, alloient à main armée s'emparer des biens de l'évêché ou de l'abbaye, sous prétexte de les garder : ils pilloient les meubles, vuidoient les caves & les greniers, emprisonnoient quelquesois les élec-teurs, & les forçoient, par toutes sortes de vexations & de violences, à nommer le sujer qu'ils leur présentoient. Après l'élection il falloit encore composer avec eux, asin qu'ils voulussent bien se retirer. Ce

70" HISTOIRE DE FRANCE.

brigandage étoit un reste des guers Ann. 1499. res civiles. Comme la plupart des abbayes, & même des fermes un peu considérables, avoient été entourées de fossés, garnies de tourelles, & qu'il étoit important d'empêcher que les ennemis, ou les gens du parti contraire ne s'y cantonnassent, on avoit pris la précaution d'y envoyer promptement une garnison. Les gens de guerre, trouvant les biens sans maître, & pour ainsi dire à l'abandon, commençoient par s'approprier tout ce qu'ils pouvoient emporter, & composoient pour le reste avec le nouveau titulaire. Louis défendit aux officiers militaires de s'ingérer à l'avenir dans ces sortes de commissions, sous peine d'être traités comme des voleurs publics & des sacriléges. Il ne laissa même, sous l'inspection des officiers civils, que les abbayes situées sur les frontieres du royaume, où il pouvoit y avoir quelque surprise à redouter de la part de l'ennemi. Dans ce dernier cas feulement, l'officier civil devoit informer la cour la plus voisine du danger que couroit le royaume de ce côté, & obtenir la permission

de s'y transporter avec un certain nombre d'hommes armés : il deve- ANN. 1499, noit responsable de tous les pillages & autres désordres qui se commettoient dans l'abbaye, & ne pouvoit exiger d'autre salaire que celui qui seroit réglé par la même cour.

On pourvoyoit aux offices de judicature de deux manieres, par mort ou sur démission. Lorsqu'un homme pourvu d'un de ces offices venoit à mourir, la compagnie dont il avoit été membre s'assembloit pour lui élire un successeur, & présentoit au roi les trois sujets qu'elle jugeoit les plus capables de le remplacer, afin que le roi en choisît un : mais il arrivoit assez fréquemment qu'un officier qui se voyoit insirme, & qui vouloir faire passer sa charge à un parent ou à un ami, le présentoit lui-même au roi avec un acte de démission en sa faveur. La premiere maniere étoit la plus réguliere & la plus agréable à la nation; cependant il s'y glissoit encore des abus & des injustices. Louis ordonna, qu'avant de procéder à l'élection, tous feroient serment sur les saints évangiles, de ne nommer que les sujets

72 Histoire de France.

qu'ils croiroient les plus éclairés & ANN. 1499. les plus vertueux. Il abolit la forme d'élire par billets, ordonnant que chacun déclarât à haute & intelligible voix celui qu'il proposoit. Dans le second cas, c'est à dire, lorsque le roi lui-même nommoit sur la démission & la présentation du titulaire, il déclare que pouvant être séduit par importunité ou par de faux rapports, il veut & entend que le nouvel officier, ainsi pourvu, subisse un examen rigoureux sur sa conduite, sa capacité; qu'on n'ait aucun égard, ni aux provisions, ni même à sa recommandation, si elles avoient été accordées à un sujetnoté ou inepte. Dans l'un & dans l'autre cas, le récipiendaire devoit jurer sur les saints évangiles, qu'il n'avoit donné, pour obtenir la charge où les suffrages, ni argent, ni chose équivalente à argent. Le pere & le fils, les deux freres, nespou-voient être à la fois officiers dans une même compagnie; nul officier royal ne pouvoir être aux gages, ni recevoir de pension d'aucun prélat, duc, comte où seigneur.

Ce n'étoit pas assez de s'être as-

furé, par les moyens que nous ve-nons de rapporter, de la probité & ANN. 1499. de la capacité de ceux qui devoient remplir les fonctions de la magiftrature, il falloit prendre des pré-cautions pour empêcher, que parve-nus au terme de leurs desirs & de leur ambition, ils ne changeassent de conduite & de façon de penser. Convaincu que le moyen le plus doux de contenir dans le devoir ceux qui seroient tentés de s'en écarter, étoit de commettre chaque particulier à la garde & à l'inspection de toute la compagnie; le législateur ordonna que tous les quinze jours, ou au plus tard tous les mois, les présidents s'assembleroient, & appelleroient avec eux deux ou trois conseillers de chaque chambre, d'une probité & d'une expérience reconnue; qu'ils informeroient en leur honneur & conscience, & par le devoir de leur charge fur la conduite de ceux des conseillers ou autres membres de la cour qui seroient trouvés irrévérencieux, nonchalants, en contravention avec les ordonnances; qui ne s'acquit-teroient pas avec zele de leurs fonctions, ou qui auroient fait chofe Tome XXI,

HISTOIRE DE FRANCE.

🖿 dérogeant à l'honneur & à la gravité Ann. 1499. de ladite cour: il enjoignit aux pre-miers magistrats, d'infliger à ceux qui seroient convaincus ou suspects, des punitions proportionnées à leur faute, soit en usant, à leur égard, de réprimandes & de corrections fraternelles, soit en les privant pour un mois de leurs gages, soit même en leur interdisant pour un temps l'entrée de la cour : il chargea les présidents, sur leur honneur & conscience, d'inscrire sidélement sur un registre les résultats de ces mercuriales, & d'avoir soin que l'un d'eux vînt le lui apporter tous les fix mois.

Dans la plûpart des procès con-fidérables, on ne manquoit guere de demander au parlement des commif-faires pour informer sur les lieux. Quoique les juges subalternes eussent été plus à portée, par le voisinage, de prendre des informations exactes & beaucoup moins dispendieuses, la partie la plus riche n'oublioir pas de demander pour commissaires des conseillers de la cour, ou même des présidents, parce qu'el-le se stattoit de trouver des occaLours XII.

sions de mettre dans ses intérêts des hommes sur le rapport desquels Ann. 1499. l'affaire devoit être décidée. De leur côté, ceux des présidents & des conseillers, qui n'étoient pas riches, recherchoient avec empressement ces commissions lucratives & agréables : souvent même ils s'en faisoient expédier sans qu'aucune des parties le demandât. Il fut réglé qu'à l'avenir aucun conseiller d'une cour supérieure ne pourroit être chargé d'une pareille commission, s'il n'étoit question d'une baronnie, châtellenie, ou autre terre de deux cents livres de rente, ou bien d'un évêché, abbaye, prieuré, dignité de chapitre, ou autre bénéfice de quatre cents livres : qu'aucun président n'en seroit chargé s'il ne s'agissoit d'un duché, d'un comté, ou autre terre titrée de mille livres de revenu, ou d'un bénéfice ecclésiastique de deux mille, & jamais sans la réquisition d'une des parties. Dans ces derniers cas, on statua encore qu'ils n'y pourroient être employés, sans une nécessité urgente, que dans un temps de vacance, après une délibération de la cour, & après avoir obrenu l'agrément du roi. On défen-

dit à ces commissaires de rien rece-ANN. 1499. voir des parties, soit à titre d'indemnité pour les frais de voyage, soit à titre de don, de présent, sous peine d'être privés d'une année de leurs gages, pour la premiere fois, de suspen-sion de leur office, pour la seconde, & de punition arbitraire pour la troisse-me; aux parties de rien leur offrir à quelque titre que ce pût être, sous peine d'amende. Quelques conseil-lers, pour se soustraire aux sonctions pénibles & toujours renaissantes de leur charge, prétextoient la maladie de quelqu'un de leurs plus proches parents, ou d'autres affaires indispensables dans une province éloignée. Pendant ce temps ils ne laissoient pas de toucher leurs gages, & les procès restoient suspendus. Louis ordonna qu'aucun ne pourroit désor-mais s'absenter sans en avoir fait préalablement approuver les raisons à la compagnie entiere, qui régleroit le délai le plus court que faire se pourroit pour le retour; sur quoi, asouta-t-il, nous enchargeons la conscience desditès cours.

> Après avoir travaillé efficacement à rendre les juges integres, séden-

taires, & appliqués à leurs fonctions, il falloit encore trouver le moyen d'a- Ann. 1499. bréger les procès autant, du-moins, que le permettroit l'ordre judiciaire auquel il est dangereux de rien innover. Une des causes des longueurs dont on se plaignoit, étoit l'avide industrie des procureurs. Louis s'indigna contre la multitude de ces sang-sues, qui en dévorant le sang du peuple par des chicanes éternelles, s'affamoient encore réciproquement. Il ordonna qu'on les réduisît au nombre ancien en gardant les plus gens de bien, & en retranchant impiroyablement tous les autres. Une autre cause étoit la mauvaise-soi des plaideurs, qui lorsqu'ils étoient riches, ne songeoient qu'à épuiser la partie adverse, en prolongeant les informations & en faisant entendre, sur le même fait, un nombre infini de témoins. Il statua qu'on n'en entendroit jamais plus de dix sur un même fait, & qu'une tourbe ne seroit plus comptée que pour un témoin. Le commissaire chargé des informations, qui osera produire plus de dix témoins sur un même fait, sera condamné à l'amende, à la discrétion

D iii

HISTOIRE DE FRANCE.

des juges. Une troisieme cause à la-Ann. 1499. quelle il étoit plus dangereux de tou-

cher, parce qu'elle tient à la constitution de l'Etat, étoit le trop grand nombre de tribunaux subalternes, par lesquels on étoit forcé de passer, même pour les plus petites causes, avant que d'obtenir un arrêt définitif. Louis imagina, ou plutôt adopta deux moyens de parer, du-moins en par-tie, à cet inconvénient. Le premier fut d'ordonner que la sentence des baillifs & des sénéchaux, ou autres juges ressortissants directement à une cour souveraine, en matiere purement civile & personnelle, qui n'excéderoit pas la somme de vingt-cinq livres, monnoie du temps, ou la valeur de cette somme une fois payée, seroient mises provisoirement à exécution, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Le second fut de rétablir, dans les provinces éloignées de la capitale, la tenue des grands jours, mais seulement pendant les vacances du parlement : auxquels grands jours, dit il, assistement d'année en année, aux gages accoutumés, l'un des quatre présidents de la grand'-chambre, un maître des requêtes,

Louis XII.

un des quatre présidents des enquêtes, treize conseillers au parlement; ANN. 1499. savoir, huit de la grand'chambre, & cinq des enquêres, pour vuider sommairement toutes les causes

d'appel.

Les réglements dont nous venons de rendre compte, regardoient proprement les parlements ou cours fouveraines : car c'étoit sur elles que devoient se modéler les tribunaux inférieurs. Il restoit encore quelques points particuliers qui exigeoient l'attention du légissateur. Des militaires de profession, sous le nom de baillifs, de sénéchaux ou de prévôts, avoient long - temps rempli seuls, ou avec les assesseurs qu'ils se nommoient, toutes les fonctions de ces tribunaux. Tant que toutes les causes embarrassantes se déciderent par le duel, l'épreuve du fer chaud, de l'eau bouillante ou de l'eau froide; ces hommes accoutumés à manier la lance & l'épée, quoique d'ailleurs ils ne sussent ni lire ni écrire, avoient été des juges compétents: mais lorsque la légissation eut fait des progrès parmi nous, que les duels judiciaires, que les épreuves ridicules ou

So Histoire de France.

barbares, dont nous venons de par-Ann. 1499. ler, eurent été, ou entiérement abolies, ou réservées seulement pour certains cas extraordinaires, & qu'on leur eût substitué des loix, des ordonnances, des formes juridiques; alors les baillifs, les sénéchaux & les prévôts se trouverent transportés, pour ainsi dire, dans un monde nouveau : forcés de se faire remplacer par des lieutenants, ils conserverent long temps sur eux un souverain em-pire; il les instituoient & les des-tituoient à volonté. La justice, dans ces mains mercenaires & esclaves, étoit toujours vacillante; le lieutenant ne pouvoit impunément résister aux caprices de celui qui le commettoit. On commença par restreindre un peu cette autorité arbitraire, en forçant les sénéchaux, bailliss ou prévôts, à ne se choisir pour lieurenant qu'un docteur ou un licencié en droit en quelque université fameuse. La célebre ordonnance de Louis XI, qui rendoit les offices permanents, à moins qu'on ne pût faire le procès à celui qui en étoit pourvu, leur ôta le droit de destituer leurs lieutenants. Enfin, le réglement

porté aux Etats de Tours, selon lequel = toutes les charges de judicature dû- ANN 1499. rent être conférées par l'élection, les priva du droit de nomination, & ne leur laissa que leur voix & le stérile honneur d'accorder des provisions. Louis XII régla que quinze jours après la mort d'un lieutenant, si le sénéchal, baillif on prévôt, se trouvoit sur les lieux ou bien un mois après, s'il étoit absent, on procéderoit à une nouvelle élection. Le lieutenant, ainsi élu, dut prêter serment qu'il n'avoit donné ni promis directement ou indirectement, argent ni chose équivalente à argent : de son côté le baillif, sénéchal ou prévôt, dut jurer qu'il n'avoit demandé ni reçu, argent, ni promesse, ni engagement. Comme toutes les procédures se faisoient au nom de ce dernier, il touchoit les émoluments en entier, ne donnant à son lieutenant que ce qu'il jugeoit à propos. A mesure qu'on émancipa, si j'ose ainsi m'exprimer, ce lieurenant, il fallut songer à sui affigner quelques revenus fixes & indépendants. Charles VIII avoit ordonné que le lieutenant auroit le

82 Histoire de France. quart des profits & gages précédem-Ann. 1499 ment assignés aux sénéchaux, baillifs & prévôts, toutes les fois que ces derniers ne résideroient point sur les lieux. Louis ajouta que, soit qu'ils résidassent ou non, le lieutenant continueroit à percevoir cette même portion de gages, si le sénéchal, baillif ou prévôt n'étoit lui même gradué dans une fameuse université, & ne remplissoit personnellement les fonctions de sa charge. Ce dernier réglement qui paroît peu important au premier coup d'œil, produisit avec le temps un changement favorable dans toute la monarchie, & pour ainsi dire un nouvel ordre de choses. Comme ces places étoient alors fort lucratives, des familles distinguées, qui avoient peu de bien & beaucoup d'enfants, prirent le parti d'en faire étudier quelques - uns & de les vouer aux fonctions de la magistrature. Ces derniers fonderent des branches, qui bien que vues d'abord avec dédain par celles qui avoient suivi la profession des armes héréditaires dans leur maison, acquirent de la considération par des services importants rendus à

Louis XII.

Lours XII. 83 l'Etat, & parvinrent quelquesois à un degré d'illustration où les pre-Ann. 1499;

miers n'osoient aspirer.

Les lieutenants des sénéchaux baillifs & prévôts, qui par les dispositions dont nous venons de parler, se trouvoient quelquesois sans gages, ou réduits à des gages trèsmodiques, tâchoient de s'en dé-dommager, lorsqu'ils étoient chargés de quelque commission extraor-dinaire, en taxant eux-mêmes à volonté leur dépense & leurs écritures. L'éloignement où ils se trouvoient de la cour, servoit à couvrir ces exactions. Louis ne voulant rien laisfer d'arbitraire dans l'administration. statua que toutes les fois que ces lieutenants iroient en commission hors des limites de leur bailliage, séné-chaussée ou ressort, ils ne pour-roient exiger que soixante sous tournois par jour, cinquante lorsqu'ils n'en sortiroient pas, & vingt sous seulement lorsqu'ils ne seroient point forcés de découcher; leur défendant, sous peine de suspension de leur office, d'exiger ni d'accepter des parties aucun dédommagement au delà, & menaçant d'une amende arbitraire ceux qui seroient tentés de

Ann. 1499 leur faire des dons ou présents. Un des droits les plus considérables de la charge de fénéchal, de baillif ou de prévôt, étoit celui de vendre, aussi-tôt après leur installation, de nouvelles maîtrises, de créer des offices de sergents, ou d'obliger ceux qui s'en trouvoient déja pourvus, de leur remettre leurs anciennes provisions pour en obtenir de nouvelles qu'il falloit acheter. Louis supprima ces abus, quelque invétérés qu'ils fussent : Voulant, ajouta - t - il, relever notre peuple des grieves exactions & vexations qu'ils Jouffrent à cause de la multitude de sergents extraordinaires qui sont en notre royaume, avons ordonné & ordonnons qu'ils soient réduits au nombre ancien, en ne conservant que ceux qui seront de bonne vie, & sauront lire & écrire, & en leur ôtant à leur sour le droit de se créer des aides ou sous-sergents, sous peine de la perte de leurs offices & d'amende arbitraire.

Quoique Louis XI eût déja por-

Quoique Louis XI eût déja porté les plus rudes atteintes au gouvernement féodal, & qu'à l'aide d'une politique nerveuse & sourenue, il fût, enfin, parvenu à en extirper les abus les plus criants, quel- ANN. 1499, ques-uns de ces abus avoient jetté de si profondes racines qu'ils se reproduisoient encore dans les provinces éloignées de la capitale. Plusieurs comtes, barons, chevaliers & gentilshommes, obligeoient leurs vasfaux, ou, comme ils s'exprimoient souvent, leurs sujets & même leurs voisins, soit par force, crainte & violence, soit même par amitié, douceur & sur-tout par la promesse de les préserver des pilleries des gens d'armes, à leur payer des cens, des tailles, des corvées, des dîmes ou autres redevances. Le roi, voulant préserver ses sujets de toutes ces oppressions, même volontaires, défendit à toute maniere de gens, de quelque autorité, prééminence & qualité qu'ils fussenr, de prendre ou exiger à l'avenir, sous quelque titre que ce pût être, sur leurs vassaux, sujets ou voisins, aucunes exactions par forme de tailles, de corvées ou de redevances, à moins qu'ils ne pussent les y contraindre en justice réglée, sous peine de rendre le double de ce qu'ils auroient reçu : il me

= ta de charger le cardinal d'Amboi-Ann. 1499. se, qui réunissoit la qualité de gou-verneur de Normandie à celle d'archevêque de Rouen, de représenter ces désordres dans l'assemblée des Etats, & d'assurer les trois ordres des dispositions où ils trouveroient le monarque, d'accepter tous les projets de réforme qu'ils lui pré-senteroient. Les Normands pénétrés de reconnoissance pour un roi, qui dans le temps qu'il s'occupoit de leurs besoins, montroit tant de réserve, & même de délicaresse à l'égard de leurs privileges, remirent leurs intérêts entre ses mains, en le suppliant de vouloir bien se charger lui-même de réformer les abus comme il le jugeroit à propos. Il érigea un parlement sédentaire en Norman-die, composé de quarre présidents, dont deux ecclésiastiques, sçavoir, le premier & le troisseme président; & deux laïcs, le second & le quatrieme: de vingt-sept conseillers, treize clercs & quinze laïcs, un procureur & deux avocats généraux. Cette cour dut juger les causes d'appel des bailliages de Rouen, de Caux, de Caen, de Coutances, d'Evreux & de Gisors.

Le bailliage d'Alençon n'y fut point \equiv compris, parce que les terres sur les- Ann. 14993 quelles il s'étendoit, appartenoient alors à un prince, qui en qualité de pair de France, avoit ses causes commises au parlement de Paris. L'évêque de Coutances fut premier président, Christophe de Carmone, second président : ils eurent chacun sept cents livres de gages. Les deux autres n'eurent que cinq cents livres. Les gages des conseillers-clercs furent de deux cent soixante-treize livres quinze sous, ceux des conseillers laics de trois cents livres : cette cour souveraine, quoiqu'elle ne différât plus des autres parlements, conserva encore quelque temps son ancien nom d'Echiquier.

La Provence n'avoit, pour juger en dernier ressort, que le tribunal ment de Produ grand sénéchal, presque toujours dégarni d'assesseurs. D'ailleurs, avant que d'y arriver, il falloit passer par toire de Procinq ou six degrés de jurisdiction, ce qui faisoit durer les procès bien au delà de la vie de ceux qui les commençoient. Charles VIII, sur les représentations des Erats-généraux de la province, avoit eu dessein de ré-

Du parle Ibid.

Ruffi, hif-

former ces abus; mais les guerres Ann. 1499. d'Italie, & les autres embarras où il se trouva enveloppé sur la fin de son regne, l'avoient toujours empêché d'y mettre la derniere main. Louis XII, sur de nouvelles représentations, reprit le projet de son prédécesseur, & après beaucoup de disticultés, parvint, enfin, à y établir (en 1502) un parlement sédentaire. Outre le grand sénéchal qui resta chef de la compagnie, il y eut un président à six cents livres de gages, onze conseillers, dont quarre seulement furent clercs & sept laics, un avocat & deux procureurs-généraux, un avocat & un procureur des pauvres. On supprima quelques degrés de jurisdiction; on statua même que les affaires considérables, telles que celles qui regardoient les évêchés, abbayes, baronnies & autres terres titrées, se porteroient au parlement en premiere instance. Au-reste, les loix prescrites pour l'élection, l'examen & la discipline des magistrats, durent être observées dans ces deux nouveaux parlements comme dans les anciens.

Gaguin,

Les guerriers, les premiers magistrats, les gentilshommes, s'é- ANN. 1499. toient soumis sans murmurer à toutes les réformes dont nous venons de niversité de rendre compte: un corps beaucoup Paris. moins considérable, & dont on devoit Lai, hist. de attendre plus de docilité, celui des l'universus. érudiants de Paris, osa se soulever ouvertement contre quelques réglements qui le concernoient. Nos rois, pour faire fleurir l'étude des lettres, avoient accordé plusieurs privileges à ceux qui fréquentoient l'université de Paris; entr'autres celui d'avoir leurs causes évoquées au châtelet ou au parlement, & de pouvoir décliner toute autre jurisdiction. Ce privilege, dans son origine, étoit fondé sur la justice : car les étudiants obligés de s'expatrier pour résider dans la capitale, auroient été sans cesse exposés, ou à être dépouillés de leurs biens, ou à interrompre le cours de leurs études pour se transporter dans des lieux éloignés: mais en accordant ce privilege, on n'avoit pas songé à le restreindre dans de justes bornes. Au-lieu d'être limité au cours des études, il s'étendoit à toute la durée de la vie, pour quiconque

92 HISTOIRE DE FRANCE.

🗷 étoit inscrit sur les registres de l'u-Ann. 1499. niversité; & beaucoup de gens, sans avoir jamais étudié, trouvoient le moyen de s'y faire inscrire. Ceux qui n'en pouvoient venir à bour, ne laissoient pas d'user de ce pri-vilege en faisant intervenir par une vente, ou quelqu'autre contrat simulé, un étudiant ou un régent, dans l'affaire qui les embarrassoit, & dont ils vouloient dérober la connoissance aux juges des lieux. Outre ce premier privilege, les membres de l'université avoient obtenu des papes la permission de procéder dans les affaires qui les concernoient personnellement, par la voie de l'interdit & de l'excommunication; ce qui, dans des affaires contentieuses, scandalisoit le peuple, & troubloit l'ordre judiciaire. Ces abus étoient si notoires & si généralement répandus, que les Etats de Tours en avoient demandé la suppression. Louis, dans un Edit adressé au parlement, fit ce que l'université au-roit dû faire elle-même. En conservant les privileges nécessaires pour la tranquillité des maîtres & des

vrais étudiants, il retrancha tous

les abus dont nous venons de par-ler. Envain l'université forma-t elle Ann. 1499. opposition à l'enregistrement de l'Edit, le parlement qui en connoissoit la nécessité, le fit publier à son de trompe dans tous les quartiers de la capitale. L'université piquée du peu d'égards qu'on avoir eu pour elle, & croyant son existence attachée aux prétendus droits qu'on lui enlevoit, conclut à fermer ses écoles, & à interdire la prédication dans. toutes les chaires de Paris, jusqu'à ce qu'on lui eût rendu ses anciens privileges. Les prédicateurs chargés de notifier cette résolution au peuple, se déchaînerent contre le gouvernement; ils n'épargnerent pas la personne sacrée du roi. Il n'y avoit guere d'apparence que les pa-risiens épousassent une querelle qui · leur étoit étrangere; mais on avoit tout à redouter d'un corps nombreux, peu discipliné, composé en partie d'étrangers ou de gens qui n'avoient rien à perdre. L'univer-fité comptoit alors jusqu'à vingt cinq mille étudiants qui étoient pour la plupart des hommes faits. En s'at-troupant, en armant avec eux leurs

94 Histoire de France.

domestiques, ils pouvoient à chaque Ann. 1499 instant vouloir se venger du parlement, ou se porter à quelque autre violence. Le prévôt de Paris, le chevalier du guet, disposerent dans tous les quartiers des corps-de-gardes, & veillerent jour & nuit à la sûreté publique. Gui de Rochefort accourut promptement à Paris pour écouter les plaintes, & calmer les esprits; sa présence ne servit qu'à les aigrir davantage. La nuit même de son arrivée, on afficha à sa porte la figure d'un cœur traversé de deux poignards. Cependant l'université ayant appris que le roi s'avançoit à la tête de ses gardes & de toute sa maison, arrêta promptement une députation pour séchir sa colere, & l'assurer d'une prompte & entiere obéissance. Les députés admis à l'audience, supplierent sa majesté de ne point ajouter foi aux bruits que des gens mal intentionnés avoient répandus contre l'université: ils lui représenterent qu'il n'y avoit eu ni sédition, ni tumulte; qu'on ne pouvoit lui reprocher que des plaintes indifcretes, quelques propos extravagants & inconsidérés dont on ne connois-

soit point les auteurs, & qu'il est toujours impossible d'empêcher dans une Ann. 1499. si grande multitude : qu'enfin, il s'agissoit de sa fille aînée qui n'avoit pour appanage que la protection dont il l'honoroit, quelques privileges & des livres. Le cardinal d'Amboise répondit en présence du roi, qu'ils n'avoient pas dû être étonnés qu'on leur eût retranché quelques privileges, puisqu'ils n'ignoroient pas à quels abus ces prétendus privileges donnoient lieu; qu'ils auroient mérité de les perdre tous pour en avoir fait un usage si contraire au bien de la société; que la conduite qu'ils venoient de tenir étoit inexcusable, & mériteroit une punition qui servît d'exemple à l'avenir, s'ils n'avoient affaire à un maître qui aimoit à pardonner. Retournez donc promptement, ajouta le cardinal, vers ceux qui vous ont envoyés; faites que tout rentre dans le devoir; effacez par votre modestie, & une conduite irréprochable, le souvenir de votre faute, & ne craignez point après cela de manquer de privileges. Les députés s'étant adressés au roi, lui demanderent s'il n'avoit point

d'autres ordres à leur donner : Saluez

de ma part, leur din le monarque, Ann. 1499. ceux de vos confreres qui n'ont point eu de part à la sédition; quant aux autres je ne m'en soucie guere: ils ont osé, ajouta-t-il avec émotion, m'insulter dans leurs sermons, je les envoierai bien prêcher ailleurs. En effet, il suivit de près les députés, entra dans Paris, traversa le quartier de l'université, précédé des archers de sa garde, & de deux cents gentilshommes de sa maison, armés de toutes pieces, & la lance en arrêt. Dans cet appareil menaçant il se ren-dit au parlement, où il ordonna une seconde fois la publication de l'Edit. Tout étoit tranquille, les ré-gents avoient recommencé leurs leçons, les plus coupables s'étoient enfuis: on en dénonça quelques-uns au parlement, entr'autres le fameux Standonk, principal du collége de Montaigu. Outre la part qu'il avoit eue dans la derniere émeute, on l'accusoit d'avoir déclamé publiquement contre le procès intenté à Jeanne de France, & le nouveau mariage du roi avec Anne de Bretagne : la cour le condamna à un bannissement perpétuel.

Quelques

Lours XII. 59

Quelques années après, Louis ayant été informé que cet homme dur Ann. 1499. & atrabilaire étoit foncierement vertueux & bienfaisant, qu'il consacroir un riche patrimoine & le revenu de ses bénéfices à la subsistance des pauvres étudiants; qu'en le perdant, le collége de Montaigu, qui étoit un asyle toujours ouvert aux jeunes gens nés sans fortune, & qui montroient des dispositions pour les lettres, avoient perdu son unique soutien, & étoit à la veille d'être détruit, il eut honte de se trouver le persécuteur d'un homme de bien. Dans une lettre qu'il écrivit au parlement, il fit lui-même l'éloge de son ennemi, il ordonna qu'on abolît l'arrêt rendu contre lui, qu'on le rappellat au plutôt, & qu'on le rétablit avec

honneur dans toutes ses places.

Louis auroit rendu son peuple Projets du heureux, il auroit égalé ou même lie, guerre surpassé les plus grands rois, si tou-désensive jours concentré dans ces fonctions milien. glorieuses, & content des vastes Belcar.rer. Etats que la providence lui avoit Gallic. Seissel, donnés à gouverner, il n'eût jamais hist. de songé à les étendre : l'esprit de son Louis XII. S. Gelais. Ferron.

Tome XXI.

effort de raison. L'honneur ou plutôt Ann. 1499. l'ambition étoit alors regardé comme Annales de la vertu suprême & caractéristique Belleforeft. Manuscrits de Bethune.

d'un prince ou d'un chevalier : négliger de faire valoir des droits bien fondés, parce qu'il se présentoit des obstacles à vaincre; ne pas tirer raison d'une injure ou d'une humiliarion, lorsque celui qui l'avoit faite étoit en état de se désendre, c'eût été se rendre suspect de lâcheré, & s'exposer à vivre déshonoré. Or Louis se trouvoit dans ce cas à l'égard de deux souverains d'Italie. Comme roi de France & substitué aux droits de la maison d'Anjou, il avoit des droits bien fondés sur le royaume de Naples. Comme particulier & petit-fils de Valentine Visconti, il en avoit de plus évidents encore sur le duché de Milan usurpé par les Sforces, & alors détenu par Ludovic : il avoit de plus à venger les insultes, les menaces, les humiliations qu'il avoit essuyées de la part de ce même Ludovic pendant fon féjour en Italie. Il ne balança point sur le parti qu'il avoit à prendre, & à la rérémonie de son facre, il ajouta au titre du roi de France ceux de roi de NaLouis XII. 99

ples, de Sicile, de Jérusalem, & de = duc de Milan, annonçant dès-lors le Ann. 1499. dessein où il étoit de les faire valoir. Les conjonctures n'étoient pas favorables pour une si haute entreprise. L'empereur, l'archiduc, souverain des Pays-Bas, les rois d'Angleterre & d'Espagne, la plupart des puissances d'Italie étoient liguées pour s'opposer aux progrès de la France, & observoient toutes les démarches du nouveau roi. Aucun à la vérité n'osoit se déclarer le premier, parce que se défiant mutuellement l'exactitude qu'apporteroient les autres alliés à remplir les conditions de leur engagement, chacun aimoit mieux se trouver dans le cas de fournir des secours que d'en solliciter. Le duc de Milan avoit moins de précautions à garder : il prévoyoit clairement que soit qu'il se rendit l'agresseur, foit qu'il restât en repos, il seroit la premiere victime de la fureur françoise, pour me servir des expressions des écrivains d'Italie. Il étoit donc de son intérêt de susciter au plus tôt une guerre en France qui donnat affez d'occupation au roi pour l'empêcher de songer à l'Italie. Il n'y

100 HISTOIRE DE FRANCE.

avoit point de prince plus en état ANN. 1499. d'entreprendre cette guerre que l'empereur Maximilien: car outre l'intérêt qu'il devoit prendre au duc de Milan son vassal, & oncle de l'impératrice; outre les offenses person-nelles qu'il croyoit avoir reçues de Louis XI & de Charles VIII, il avoit encore à se plaindre qu'on n'eût point exécuté une des principales conditions du traité de Senlis. La France s'étoit obligée par ce traité à restituer à l'archiduc Philippe, lorsqu'il seroit en âge de gouverner lui-même fes Etats, & qu'il auroit rendu l'hommage qu'il devoit en qualité de comte de Flandres & d'Artois, trois des principales villes de cette derniere province, Aire, Béthune & Heldin. Depuis long - temps il gouvernoit ses Etats; il avoit offert plusieurs fois de rendre l'hommage auquel il étoit tenu, & cependant sous prétexte qu'il restoit des points difficiles à éclaircir, mais, en effet, parce que l'empereur son pere croisoit les projets des François en Italie, on avoit constamment éludé ses demandes, & refusé d'accomplir cette clause essentielle du

traité. Ludovic n'oublioit aucunes de ces raisons pour ébranler Maxi-Ann. 1479. milien: il appuyoit ses insinuations par des sommes considérables qu'il lui avançoit, & d'autres plus considérables encore qu'il promettoit pour les frais de la guerre, n'exigeant d'autre condition, sinon que l'empereur ne fît aucun traité de paix avec la France, sans qu'il y intervînt comme partie contractante. Pressé par des motifs si puissants, & espérant que sa présence feroit soulever les mécontents, Maximilien passa le Rhin, joignit les troupes qu'il conduisoit, à celles des Pays-Bas qu'avoit rassem-blées le sire de Vergi, maréchal de la Franche-Comté, & entra dans le duché de Bourgogne: mais comme le temps ne lui avoit pas permis de faire de grands préparatifs, & que le soulévement sur lequel il comptoit n'éclata point, il ne put tenter aucune entreprise considérable. Les troupes Françoises, commandées par Jean de Foix, pere du célebre Gaston & beau frere du Roi, n'eurent qu'à se montrer pour obliger les ennemis à disparoître: elles les poursuivirent en Franche-Comré, où elles auroient

HISTOIRE DE FRANCE.

fair des progrès, si Louis ne leur eûr

Ann. 1499 envoyé des ordres précis de se retirer. Traité avec Dans le temps même que Maximi-

l'Archiduc. Heuter. Austriac.

Haraus, ann. Brab.

Belleforest.

traités.

lien entroit en France, l'archiduc son fils envoyoit des ambassadeurs au roi, pour le supplier de vouloir bien accomplir le traité de Senlis, offrant de son côté l'hommage tel que le roi pouvoit l'exiger, & promettant de remplir fidélement tous les devoirs auxquels l'obligeoit la qualité de vassal Ses demandes, justes en elles-mêmes, étoient appuyées par les ambassadeurs d'Espagne & d'Angleterre, qui ne cachoient point la disposition où étoient leurs maîtres, de faire cause commune avec l'archiduc, si le roi entreprenoit de le dépouiller; & qui au contraire montroient la plus grande ardeur de renouveller les anciens traités dé paix & d'alliance si le roi déféroir à leur médiation. Louis qui avoit éré bien aise d'humilier l'empereur, mais qui d'ailleurs n'avoit aucun dessein de rien prendre à l'archiduc, consentit à lui remettre les trois villes qu'il réclamoit; il se relâcha même en sa faveur sur une des conditions de l'hommage : car bien qu'il

Louis XII. 103 eur pu l'obliger à venir le lui rendre en personne dans telle ville du Ann. 1499. royaume qu'il eût voulu lui indiquer, il agrés qu'il le rendit dans les Pays-Bas, entre les mains de celui qui seroit commis pour le recevoir. Quant aux autres prétentions de l'archidue sur le duché de Bourgogne, ou du moins sur quelques places de ce duché, & anx demandes réciproques du roi sur Douzi, Lille & Occhies, on consint de n'en point poursuivre la définition par la voie des armes pendant la vie des deux princes; de chercher un moyen de conciliation, ou de les soumettre au jugement de la cous des pairs.

Trois jours après la signature de ce traité, Ferdinand le Catholique, pagne. qui pendant la vie de Charles VIII recueil des avoit toujours protesté de ne jamais traités. séparer ses intérêts de ceux de la ligue d'Italia, conclur avec Louis un traité d'alliance ou de ligue défensive, permanente & inviolable entre les deux couronnes. On stipula qu'ils se garantiroient réciproquement leurs personnes & leurs Exats envers &

Avec l'Ef-

Eiv

contre tous : que non-seulement ils ANN. 1499. ne pourroient se nuire directement ni indirectement, mais qu'ils seroient tenus de se donner des secours respectifs, même contre leurs anciens allies on leurs plus proches parents. toutes les fois que l'un ou l'autre auroit à soutenir une guerre désensive : que dans le cas où l'un des deux déclareroit, la guerre à une puissance alliée, telle que pouvoit être l'empe-reut, l'archiduc, le duc de Lorraine, & le roi d'Angleterre, par rapport à l'Espagne: les rois de Portugal, de Navarre, d'Ecosse, par rapport au roi de France, l'autre partie pourroit fournir des secours d'hommes & d'argent à la puissance attaquée, sans être censée déroger au traité, ni sans acquérir par-là le droit d'intervenir dans la querelle.

En s'unissant par des liens si étroits, & en quelque sorte indissolubles, Louis se réserva les droits qu'il pouvoit avoir sur quelques provinces du royaume d'Espagne, Ferdinand sur quelques villes de France; mais on convint de part & d'autre qu'on n'entreprendroit point de les faire valoir à main armée; que la puissance

Lovis XII.

qui se trouveroit lésée nommeroit deux arbitres désintéressés, & som- Ann. 1499. meroit l'autre d'en nommer de son côté un pareil nombre & de convenir d'une ville neutre où se tiendroient des conférences entre ces commissaires respectifs, an jugement desquels on feroit tenu de part & d'autre de s'en rapporter. Si la partie sommée refusoit de nommer des arbitres & de mettre ses droits en compromis, alors la partie plaignante, après deux mois de délai, pourroit armer & recouvrer par la force ce qu'on lui retenoit injustement.

Louis croyoit avoir beaucoup gagné à ce traité, puisque sans aliéner ses droits sur le Roussillon, il obtenoit de Ferdinand une entiere neutralité par rapport à l'Italie où il avoit dessein de porter la guerre: en effet ni Ludovic, duc de Milan, ni Frédéric roi de Naples, n'étoient compris dans ce traité: ils n'étoient pas même nommés parmi les prin-ces que Ferdinand se réservoir le droit de secourir, sans en venir à une rupture ouverte avec la France. Ferdinand de son côté qui n'avoit des-sein d'observer ce traité qu'autant

= que cela conviendroit à ses intérêts. ANN. 1499: crut avec plus de fondement avoit obtenu tout ce qu'il desiroit. Car ne se sentant pas en état de résister seul à Louis, & craignant à bon droit de perdre une seconde fois le comté de Roussillon, puisqu'il n'avoit tenu aucune des conditions auxquelles il lui avoit été rendu, il voyoit avec joie que routes les forces de la France alloient se porter en Italie où elles trouveroient une forte résistance, soit de la part des Italiens euxmêmes, soit de celle de l'empereur & des princes d'Allemagne. Sous le voile d'une alliance érroite & d'une - tendre amitié, il se réservoit le droit d'entretenir des espions jusques dans le conseil du roi, de divulguer ses projets, & de mieux préparer les coups qu'il avoir dessein de lui porter.

Avec l'An-

gleterre. Rapin Thoi-

Belcar.

.. Ces deux premiers traités entraînoient nécessairement la paix, ou plutôt une confirmation du detnier traité avec l'Angleterre; car il n'y avoit en aucune cause de rupture, au-cun acte d'hostiliré entre les denx comonnes. A la vérité Henri VII avoit accédé à la ligne d'Halie; & il y a beaucoup d'apparence que si 💳 Charles VIII eût succombé à la ba- ANN. 1499taille de Fornoue, ce premier malheur auroit été suivi d'une descente des Anglois en France; mais en étant sorti victorieux, il en avoit imposé par sa présence à rous ses emmemis. Le traité d'Etaples éroit donc mujours censé sublisher. Il ne s'agistoir de la part du Roi d'Angleterre que d'en obtenir la ratification. Il exigeoir non-seulement que Louis s'obligear par serment à lui continuer le paiement annuel de cinquante mille livres jusqu'au parfait remboursement de la somme totale stipulée dans ce graité, mais qu'il le fit garantir par les trois états du royaume, & qu'il le soumit à tous les foudres de l'église en cas de concravention. Louis, sur la parole de qui on eur pu s'en rapporter, voulut bien se soumertre à ces formalités à la réserve de la ratification des mois états qu'il ne crut pas devoir convoquer pour un si petit objet. Il fallut que le roi d'Anglererre le consensar que le craité filtigarabri par trento des principaux feignaurath royaume and dengagerent pariforment, a.en pion

curer l'entiere exécution. Louis jura le Ann. 1499. premier dans l'église de Notre-Dame, se soumettant aux censures ecclésiastiques en cas de contravention: Les autres seigneurs jurerent après lui. Tant de précautions ne rassuroient point encore Henri dans une affaire où il n'étoit cependant question que d'une somme d'argent assez modique. Il fallut que le pape, à la réquisition des deux souverains, se portar garant du traité, & qu'il s'engageât à lancer les foudres de l'église contre celui des deux qui l'enfreindroit le premier. C'est apparemment par de pareilles démarance que les raisonnes de la contre de l ches que les rois autoriserent les entreprises du S. siege sur leuts personnes. Doit-il paroître surprenant que, si peu jaloux de leurs droits, & courant, pour ainfi dire, à la servitude, ils se soient quelquesois trouvés enveloppés dans des filers qu'ils ne-cux-mêmes tendus?

duc, souve-mage de l'archiduc, Gui de Rochefort, chancelier de France, & on le Proces-ver- fit accompagner de Philippe de Cleves Ruvekein, des seigneurs de la Ver-Belleforest made, de la Gruthuse; & de Raoul

On députa pour recevoir l'hom-

de Lannoi, baillif de Vermandois. lls avoient tous été nourris, ainsi Ann. 1499que le chancelier, à la cour de Bourgogne; & quelque rang qu'ils tinf-fent en France, ils n'étoient regardés dans les Pays-Bas que comme des transfuges. La commission dont ils se trouvoient revêtus étoit bien capable d'effacer cette espece de tache. Dès qu'ils furent sur les frontieres de la Picardie, ils se firent précéder par un héraut pour annoncer leur arrivée. Philippe envoya au-devant d'eux jusques sur la frontiere Thomas de Pleures, fon chancelier, l'évêque de Cambrai, le comte de Nassau, & le seigneur de Fiennes: lui-même s'avança à la tête des fauxbourgs d'Arras, accompagné des chevaliers de la toison d'or & du reste de la noblesse la plus distinguée des Pays-Bas. Gui de Rochefort recut son compliment sans descendre de cheval, traversa la ville précédé des hérauts de France, & alla descendre à l'évêché où il avoit choisi fon logement. Le lendemain l'archiduc l'ayant envoyé complimenter de nouveau, le pria de lui indiquer le jour & l'heure où il voudroit bien

recevoir fon hommage: Qu'il se ren-ANN: 1499- de ici, répondit le chancelier, demain matin à dix heures. L'archiduc se mir en marche à l'heure indiquée, & députa quelques uns de ses officiers pour en informer le chancelier. Il s'attendoit de le trouver, ou à la porte de l'évêché, ou du moins dans la salle destinée à la cérémonie. Il s'arrête dans la premiere antichambre, & envoie de nouveau avertir le chancelier qui étoit toujours renfermé dans sa chambre : Dies-lui qu'il avance, répondit Rochefort. Sachant que l'archiduc étoit entré dans la derniere salle, qu'il s'y tenoit debout, il fit ouvrir les deux battants de la porte de sa chambre; . lors mon dit sieur le chan-» celier vêtu d'une robe de velours » cramoisi, son chapeaussur la tête, » entra dans la salle, précédé d'un » huissier du grand conseil, portant » sa masse haute & découverte, & » criant : Devant , devant , faites pla-» ce: après cet huissier, marchoient » deux rois d'armes en habit de cé-» rémonie, ensuite le chancelier en-» touré de maîtres des requêtes. Lorsqu'il approcha du fauteuil oni

hui étoit préparé, l'archiduc ôtant \equiv fon bonnet & s'inclinant profondé- ANN. 1499. ment lui dit : Monsieur, Dieu vons doint le bon jour: le chancelier portant la main à son chapeau, mais sassificates de la fant de la fant de la fant de la fauteuril. « Un héraut de » France cria trois fois: Faites silen-» ce: ensuite l'archiduc, tête nue, » s'approcha du fauteuil & dit: Mon-» sieur, je suis ici venu devers vous » pour faire l'hommage que tenu suis » faire à monsieur le roi, touchant mes » pairies & comtés de Flandre, d'Ar. » tois & de Charolois, lesquelles tiens » de monsieur le roi à cause de sa cou-" ronne." Le chancelier toujours afsis & couvert, lui demanda s'il n'avoir sur lui, ni ceinture, ni dague, ni autre bâton. L'archiduc, ouvrant sa robe flottante, montra qu'il n'en avoir point. Ensuire il se baissa pour se mettre à genoux, mais le chancelier le soulevant par les mains qu'il tenoit jointes entre les siennes, dit: Il suffie de votre bon vouloir; puis il prononça la formule suivante: Vous devenez homme du roi, voire souverain seigneur, & lui faites foi & hom-mage lige pour raison des pairies &

comit de Flandre, & austi des comtés

d'Artois & de Charolois & de toutes ANN. 1499. autres terres que tenez, qui sont mouvants & tenus du roi à cause de sa couronne, lui promettez de le servir jusqu'à la mort inclusivement, envers & contre tous ceux qui peuvent vivre & mourir sans nul réserver, de procurer son bien & éviter son dommage, & vous conduire & acquitter envers lui, comme envers votre souverain seigneur. L'atchiduc répondit: Par ma foi ainsi le promets, & ainsi le serai; & moi, ajouta le chancelier, Je vous reçois à hommage, sauf le droit du roi en autres choses, & l'autrui en toutes : l'archiduc tendit la joue où il le baisa. Dès que la cérémonie fut achevée, le chancelier descendant de son trône, ôtant fon chapeau & son bonnet, s'inclina devant l'archiduc & lui dit : Monsieur, je faisois nagueres office de roi, représentant sa personne, & de présent je suis Gui de Rochefort, votre très humble serviteur, toujours prêt à vous servir envers le roi mon souverain seigneur & maître, en tout ce qu'il vous plaira de me commander. Je vous remercie, monsieur le chancelier, répondit l'archiduc, & vous prie, qu'en toutes mes affaires envers mondit sieur le roi, vous me veuilliez toujours avoir pour recommandé. On lui délivra un acte de la réception d'hommage, & on lui ANN. 1499.

rendit Hesdin, Aire & Béthune.

La France avoit compris dans le traité qu'elle venoit de conclure avec es fecours acl'archiduc, Charles d'Egmond, duc duc de Guelde Gueldres & comte de Zurphen. dres. Dépouillé de ses Etats dès son en- Gelric. fance par le dernier duc de Bourgogné, élevé dans une condition privée,
fait prisonnier ensuite par les Francois dans une rencontre où il comManusc.de
Manusc.de battoit pour ses oppresseurs, il avoit Fontanies. trouvé de la compassion & de la générolité parmi ses nouveaux maîtres, qui l'avoient glorieulement rétabli sur le trône de ses peres. Maximilien qui s'étoit sait donner l'investiture de ses Etats avant que d'être parvenu à l'empire, & qui destroit de les incorporer aux Pays-Bas, l'avoit proscrit par des édits & attaqué à force ouverte, mais toujours sans beaucoup de succès. Aussi politique que guerrier, Charles cédoit au torrent, attendoit les secours de ses alliés; & lorsqu'on le croyoit écrasé, il reparoissoir plus formidable qu'auparavant. Désespérant d'en triompher par ses propres sorces, Maximilen avoit

Pontan.

cru devoir intéresser les princes voi-ANN. 1499, sins à la perte d'un homme qu'il peignoit comme un rebelle, un émifsaire des François, & l'ennemi de la patrie. Les ducs de Cleves & de Juliers, Frédéric d'Egmond, comte d'Iselstein, & quelques autres moins puissants, s'étoient unis à l'empereur & à l'archiduc Philippe, moyennant la cession de quelques places ou ter-ritoires qui étoient à leur bienséance. Il y avoit si peu d'apparence que Charles d'Egmond pût résister à cette puissante ligue, qu'on avoit sait d'avance le partage de ses terres. L'empereur, pour ne point laisser resroidir le zele de ses alliés, s'étoit hâté de marcher de ce côté après son infructueuse expédition en Bourgogne. C'en étoit fait du malheureux Charles, si la France ne le secouroit puissamment. Louis qui ne vouloit ni entrer directement en guerre avec la maison d'Autriche, ni laisser opprimer un allié, engagea le duc de Bourbon à secourir en son propre & privé nom le fils de sa sœur. Il sit tenir des sommes considérables à Robert de la Mark, prince de Bouillon, pour lever promptement des

Louis XII. troupes, & s'unir aux François que conduisoit le bâtard de Bourbon. Ces Ann. 1499. secours foibles & tardifs n'eussent peut-être pas sauvé le malheureux prince si la fortune ne se sût en quelque sorte mise elle même de la partie, en fuscitant à Maximilien une guerre dangereuse qui le força d'abandonner ses conquêtes pour voler vers le Haut-Rhin, à la défense de ses pays héréditaires. L'archiduc qui n'avoit paru qu'en qualité d'auxiliaire dans la guerre de Gueldres, quoiqu'il dût en retirer les principaux avantages, ne jugeant plus la partie égale, & craignant de se brouiller avec le roi devenu son suzerain, retita promptement ses troupes. Les autres confédérés, découragés par cette désertion, accepterent la médiation du roi, & vinrent eux mêmes à sa cour pour transiger sur tous leurs différends. Nort seulement il les réconcilia, mais il parvint à former entr'eux une confédération où il ne dédaigna pas d'entrer lui-même, & au moyen de laquelle il cou-

magne avec les Pays Bas. La nouvelle guerre où venoit de

pa toute communication de l'Alle-

s'engager Maximilien, quoiqu'é-Ann. 1499. trangere à la France, eur une telle

Renouvel- influence sur le système politique de l'ement de l'Europe, qu'il est nécessaire d'en avec les suis-faire connoître l'origine & le succès. se protection Les Suisses pendant bien des siecles accordés aux avoient été membres de l'empire,

ntons. & sujets pour la plupart de la mai-Léonard fon d'Autriche. Peu ménagés par les traités de

Paix. gouverneurs qu'on leur donnoit, ils Bell. Helve. avoient pris les armes, & après de ric.

Manuscrit de le Grand. venus à secouer entierement le joug de leurs anciens maîtres, vivant en république, assez forts pour se défendre dans leurs montagnes, trop pauvres, & en trop petit nombre pour donner de la jalousie leurs voisins. Louis XI ayant eu occasion de connoître leur valeur & leur discipline militaire, les tira le premier de leur antique obscu-rité: il contrasta un traité d'alliance avec eux; & considérant la pauvreté de leur pays, il s'engagea, par un effet de sa générosité, ou comme on s'exprimoit alors de sa charité, à payer à chaque canton une pension annuelle de deux mille livres pour avoir le droit d'y lever des troupes:

il assigna une sorte paye à ces soldats auxiliaires, & donna à ceux qui Ann. 1499voudroient s'établir en France tous les priviléges de régnicoles. Assurés de la protection de ce puissant monarque, les Suisses ménagerent beaucoup moins leurs anciens maîtres; ils donnerent tant de chagrin & d'embarras à Sigismond d'Autriche, que ne pouvant réprimer par lui même leurs entreprises, il crut devoir engager une partie de ses Etats à Charles, dernier duc de Bourgogne, afm de lui fournir le moyen de punir ces dan-gereux voisins. Louis XI eut le crédit de rompre cette disposition: non-seulement il réconcilia Sigismond avec les Suisses, il exigea même qu'ils contractassent un traité d'alliance avec ce prince Autrichien. Il n'eût tenu qu'à Maximilien, lorsqu'il hérita de Sigismond, de renouveller ce traité; mais se trouvant déja possesseur de tous les Etats de la maison d'Autriche, qui s'étoient considérablement accrus par son mariage avec l'héritiere de Bourgogne, croyant même, qu'en qualité d'empereur, il pourroit dis-poser avec le temps de toutes les sor-ces du corps germanique, il jugea

qu'une pareille alliance étoit indigne Ann. 1499. de son rang: il songeà, au contraire, à faire rentrer sous le joug des sujets révoltés. Le moyen qu'il imagina pour y parvenir, fait honneur à sa politique. Ce fut d'opposer à la confédération Helvétique une autre confédération plus puissante sous le nom de ligue de Souabe. Les Etats qui la composerent s'obligerent à entretenir une armée toujours subsistante de dix mille hommes d'infanterie, & de mille cavaliers, qui dut être employée à maintenir la paix publique, à réprimer le brigandage & faire respecter les loix de l'empire. Les Suisses ne se tromperent point sur sa véritable destination, mais ils en furent peu alarmés. La tranquillité dont ils jouissoient, sans être obligés de s'épuiser pour soudoyer une armée, excitoit la jalousse des confédérés de Souabe. On voulut les obliger, en qualité d'anciens membres de l'empire, à fournir leur contingent : ils n'avoient garde de contribuer à un établissement formé contr'eux. Quelques villes voisines des Suisses cherchant à se délivrer d'une contribution onéreuse, formerent des alliances secretes avec eux, & n'attendoient plus qu'une occasion de se Ann. 1499. séparer ouvertement de la ligue de Souabe. De ce nombre furent les villes de Basse, de Scassouse, de Mulhausen & de Strasbourg. Comme cette séparation auroit anéanti la ligue, il falloit la prévenir en déclarant la guerre aux Suisses; Maximilien la défiroit; mais il defiroit encore plus qu'elle se déclarât sans sa participation, ufin qu'il pût, aux frais, & avec les forces du corps germanique, travailler à recouvrer son patrimoine, dans le temps qu'il ne paroîtroit occupé qu'à faire exécuter les décrets de l'empire. L'évenement sembla d'abord répondre à son attente. Après la mort de l'évêque de Coire, les habitants du Tirol péné-trerent à main armée dans le pays des Grisons, pour se faire justice sur quelques usurpations dont ils accu-soient leurs voisins. Ceux-ci voyant ravager leurs terres & brûler leurs maisons, se rassemblerent promptement, & après avoir battu les ennemis, exercerent les mêmes hostilités sur leur territoire. Les Tiroliens, qui éroient membres de la ligue de Soua-

120 'HISTOIRE DE FRANCE.

be, appellerent à leur secours l'ar-ANN. 1499. mée de la confédération. Les Grisons eurent recours aux Suisses, leurs anciens alliés; ainsi ces deux puissantes ligues commencerent à se choquer. Les confédérés de Souabe battus dans toutes les rencontres, ne manquerent pas d'appeller Maximilien. Il quitta donc le pays de Gueldres, établit des garnisons dans les places fortes qui bordent la Suisse, & convoqua une diete de tout l'empire dans la ville de Vorms; mais quelque adresse qu'il mît dans ses discours, il ne persuada point à l'assemblée, qu'il ne fût pas l'instigateur & le moteur fecret de cette guerre: il n'y eut que les cercles de Souabe & de Franconie qui consentirent à y contribuer. Avec ce secours, & ceux qu'il pouvoit tirer de ses pays héréditaires, Maximilien espéra de venir à bout de son entreprise : les Suisses de leur côté n'oublierent rien pour se mettre en étar de défense. Ils renouvellerent pour dix ans les anciens traités qu'ils avoient avec la France. Louis s'engagea à donner à chacun des dix cantons, la somme de deux mille livres

vres de pension, indépendamment de la folde des troupes qu'il tire- Ann. 1499. roit de leur pays : il promit de plus de leur donner un corps de cavalerie auxiliaire, ou, s'ils l'aimoient mieux, quatre-vingt mille slorins du Rhin par an, c'est-à-dire, vinge mille par quartier, tant qu'ils auroient la guerre dans leur pays : de leur côté, les Suisses s'engageoient à lui permettre la levée des troupes dont il auroit besoin, lorsqu'ils n'auroient pas eux mêmes besoin de toutes leurs forces pour se défendre; à ne contracter aucune alliance, soit défensive, soit offensive avec les ennemis de la France, à ne point donner passage sur leurs terres à ceux qui viendroient attaquer les François; à ne pouvoir ligner aucun traité de paix ni de treve sans la participation du roi leur allié. Ils déclarerent de plus qu'ils n'avoient aucuir traité d'alliance avec Ludovic, duc de Milan; qu'ils ne lui donneroient aucun secours contre le roi, qu'ils reconnurent dès lors comme vrai propriétaire de ce duché A ces condi-tions, Louis leur avança le premier quartier de leur pension; il leur en-Tome XXI.

voya même, sans y être obligé, ANN. 1499. quelques pieces d'artillerie, des ingénieurs, des boulets, & d'autres munitions de guerre.

La France ne pouvoit desirer une conjoncture plus favorable que celle qui se présentoit pour recouvrer le duché de Milan. On n'avoit aucune diversion à craindre de la part de l'Anglererre ni de l'archiduc. Le roi d'Espagne, quoiqu'il conservât au fond de son cœur une haine invétérée contre les François, & qu'il fût disposé à traverser leurs projets, s'étoit désisté de la ligue d'Italie, parce que n'ayant aucun moyen facile de faire passer des troupes dans le Milanès, il ne vouloit point s'engager dans une guerre dispendieuse, où il n'y avoit rien à gagner pour lui. L'empereur & les Suisses qui avoient un intérêt direct à s'opposer au dessein des François, le pre-mier à cause des droits de sa couronne sur le duché de Milan, les seconds par la crainte que devoit leur inspirer un voisin trop puis-sant, étoient aux mains, & quel que dût être le succès de la guerre opiniâtre & sanglante où ils venoient

Louis XII. 123 de s'engager, le vainqueur même devoit se trouver hors d'état d'en Ann. 1499. entreprendre de long-temps une nouvelle. Les apparences n'étoient guere

moins belles du côté de l'Italie.

Si la terreur des armes de Charles VIII avoit sussi pour engager les princes d'Italie à oublier leurs hai din nes personnelles & à se réunir contre les François, elle n'avoit point éteint Macchiavel. les semences de jalousie & de défiance qui les animoient les uns contre les autres. Dès que les François cesserent d'être redoutables, les Italiens reprirent leur premier caractere. La ville de Pise fut, si j'ose ainsi m'exprimer, la pomme de discorde jettée au milieu d'eux. Ludovic l'avoit engagée à se révolter contre les Florentins, espérant qu'à la faveur des troubles qui alloient s'élever en Italie, il parviendroit à s'en rendre maître. Le malheureux ignoroit alors qu'il creusoit un précipice sous ses pas. Charles VIII. avoit servi, sans s'en douter, les vues de cet ambitieux, en accordant par un premier mouvement de générosité la liberté aux Pisans: ayant reconnu depuis, qu'il n'avoit pas eu le droit d'en

Etat de l'I-Guicchar-Comines. Belear,

Histoire de France.

disposer, il avoit tâché de la rendre Ann. 1499. à ses premiers maîtres; mais il n'avoit pas eu assez d'autorité pour se faire obéir par ses propres capi-taines. Frustrés de l'espérance qu'ils avoient fondée sur la justice & les promesses de ce monarque, les Flo-rentins assiégerent Pise, & l'auroient forcée de rentrer sous le joug, si Ludovic & Venise ne se fussent déclarés pour elle. Quoiqu'ils protestassent qu'ils n'agissoient que par un motif de compassion pour les malheureux Pisans, personne ne les crut capables d'un sentiment si généreux; & dans le temps où ils agissoient de concert, on ne douta point qu'ils ne cherchassent les moyens de se supplanter mutuellement. Les Vénitiens plus riches ou plus adroits, donnerent des secours plus considérables que ceux que pouvoit fournir Ludo-vic, & se rendirent bientôt les plus forts. C'étoit donc à eux, selon toutes les apparences, que la place devoit rester. Cette perspective effraya Ludovic; il auroit beaucoup mieux aimé, s'il ne pouvoit avoir Pise, qu'elle retombat sous le joug des Florentins, moins puissants & moins

ambitieux que les Vénitiens. Le reste de l'Italie étoit dans les mêmes Ann. 1499. sentiments. L'accroissement subit que venoit de prendre Venise, par l'acquisition de quatre des principales villes du royaume de Naples, inspiroit de la terreur à tous ses voifins. On prévoyoit que si déja maîtreffe du golfe Adriatique, elle acquéroit sur la méditerranée Pise & le port de Livourne qui en étoit une dépendance, elle domineroit sans concurrent sur les deux mers, & dicteroit bientôt des loix à toute l'Iralie. Ludovic répandoit ses alarmes parmi ses voisins, les exhortoit, ou à obliger, par la crainte d'une ligue générale, les Vénitiens de se désister d'une injuste entreprise, ou à envoyer des secours si puissants aux Florentins, qu'ils pussent les chasser du territoire de Pise. La difficulté étoit de faire agréer ces secours aux Florentins. Tout ce qui venoit de la part de Ludovie leur paroissoit suspect: il étoit le premier auteur de leurs maux, & tellement décrié par ses fourberies, qu'on redoutoit plus ses caresses que ses menaces. Un ennemi bien méprisable en apparence, &

qu'il avoit jusqu'alors négligé, rom-Ann. 1499 poit ses mesures, déconcerroit tous ses projets. C'étoit le fameux Jérô-me Savonarole, dont nous avons dé-

me Savonarole, dont nous avons déja parlé dans le volume précédent.

Suite de Cet homme singulier qui a retral'histoire du cé dans nos temps modernes une
fameux savonarole. idée de ce que pouvoit l'éloquence
Vita hie- dans les anciennes républiques, avoit
ron. Savon. conçu une affection toute particuThomasi. liere pour les François: quoiqu'ils
Corio.
Guicchar
din.
Comines. mis en devoir de déposer le pape,
& de réformer l'église comme il s'en
étoit slatté, il persistoit à maintenir
les Florentins dans leur alliance, & les Florentins dans leur alliance, & à leur inspirer de l'horreur pour la ligue d'Italie. Ludovic qui n'avoit aucun moyen, ni de le gagner, ni de s'en venger, pressa le pape de se faire justice de cet odieux prophete, de cet importun déclamateur. Alexandre y étoit assez dispo-sé de lui-même; car c'étoit princi-palement sur la dépravation de la cour de Rome, & le besoin urgent d'une réforme générale, que Savo-narole faisoit rouler la plupart de ses sermons. On dit qu'Alexandre ayant

délibéré dans un consistoire secret, sur les moyens de fermer la bouche ANN. 1499. à ce prédicateur indiscret, goûta l'avis qu'ouvrir un des cardinaux de le décorer de la pourpre Romaine, afin de l'intéresser aux désordres qu'il blamoit; qu'en conséquence il sit partir un homme de consance pour lui offrir le chapeau de cardinal: que Savonarole, plus surpris qu'ébloui de cette proposition, invita le nonce, pour toute réponse, à un sermon qu'il devoit prêcher le lendemain: qu'après être monté en chaire, & avoir fait un tableau effrayant de la corruption de la cour de Rome, sans epargner la personne du souverain pontife, il dit à ses auditeurs: Ceux que la vérisé offense messaient de me lier la langue, & m'offrent pour prix de ma complaisance un chapeau rouge: ma tête ne rougira jamais que de la couronne du Martire. N'ayant pu séduire Savonarole, Alexandre essaya de l'intimider; il commença par lui interdire la chaire, sous peine d'excommunication. Dans une république plus éloignée que n'étoit Florence, de la capitale du monde chrétien, Savonarole eût peut-

être joué le rôle de Luther, & chart-Ann. 1499 gé la face de l'Europe. Le moine Florentin avoit plus de talents naturels & acquis plus d'ambition, de courage & d'adresse que le moine Allemand: mais il ne trouva point parmi ses concitoyens le même appui. Il s'abstint de prêcher, croyant dé-farmer le pontife par cette marque de soumission, & tâchant cependant de soutenir le zele de ses partisans par divers écrits qu'il publia. Mais voyant que cette voie n'étoit pas aussi puissante, pour échauffer les esprits; que son crédit diminuoit de jour en jour; que le pape ne se relâchoit point, il reprit ses fonctions ordinaires, déclarant qu'établi de Dieu même, pour annoncer la vérité, & se trouvant réduit, ou à trahir son ministere, ou à déplaire aux puis-sances de la terre, il aimoit mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Comme il avoit prévu l'orage qui alloit fondre sur sa tête, il n'en fut point ébranlé; il appela de la sentence du pape au futur concile: le peuple courut en foule à ses sermons, & la persécution n'auroit servi qu'à mettre le sceau à sa célébrité, s'il

Louis XII. 129
n'eût eu, dans sa propre république,
des ennemis d'autant plus redouta-Ann. 1499.
bles, qu'ils voiloient leur haine personnelle, du zele de la religion &
de l'obéissance due au souverain ponvise. La passion qu'il avoit montrée
dans la conjuration en faveur des
Médicis, en faisant condamner au
dernier supplice, sans s'astreindre
à l'ordre judiciaire, plusieurs jeunes
gens des premieres familles de Flo-

gens des premieres familles de Florence, lui avoit attiré la haine de leurs parents. Le soin qu'il avoit pris depuis de les exclure des charges de la république avoit achevé de les aigrir. Forces pendant un temps de dissimuler une haine impuissante, ils n'avoient garde de laisser échapper l'occasion qui se présentoit, de brifer un joug odieux & avilissant. Appuyés de l'autorité du saint siège, ils n'oublierent rien pour décréditer le prétendu prophete dans l'esprit du peuple: ils commencerent par le tourner en ridicule; ils pousserent la plaisanterie jusqu'à l'indécence & à la

nerceptibles. Après avoir chassé les Ann. 1499 Médicis, il avoit attaché un grand Christ dans cette même chaire; il l'avoit fait proclamer roi des Florentins. Souvent dans l'ardeur de son zele, il baisoit les pieds de ce roi, dont il s'étoit en quelque sorte constitué le ministre & l'organe: ils enduisirent d'ordure l'endroit où il avoit coutume de porter ses levres. Ces scenes puériles & grossieres, qu'on ne hasardoit que pour pressentir l'es-prit du peuple, n'eussent pu décon-certer Savonarole, si ses partisans eussent montré plus de sermeté, ou s'il eût eu assaire à des ennemis moins opiniâtres. Alexandre, indigné du peu de cas qu'on faisoit de ses censures, menaça de mettre toutes les terres de la république en interdir, de venger par le fer & rité, si, avant un terme très-court qu'il indiqua, les magistrats ne forçoient au silence le moine rebelle. Ce coup glaça les magistrats; ils allerent trouver Savonarole, & lui représentant le malheureux état où la république étoit déja réduite, tout ce qu'elle auroit à craindre, si le pontife se mettoit à la tête de les ennemis: ils le conjurerent de Ann. 1499. céder à la nécessité, de sacrifier ses intérêts au bien de l'Etat. Cette priere de la part des magistrats étoit un ordre. Savonarole le comprit; il cessa encore une fois de prêcher: mais pour occuper toujours l'attention publique, dans le temps qu'il étoit réduit au silence, il se fit remplacer dans les principales chaires de la ville par quelques-uns des Dominicains qu'il avoit formés sous sa discipline: ceux-ci, jaloux de la splendeur qu'il procuroit à leur ordre, & moins circonspects que lui, parce qu'ils avoient moins d'esprit, van-terent sans retenue ses révélations, les annoncerent cruement comme des prophéties. Savonarole de son côté se mit à écrire & à publier de nouvelles révélations : il étoit le premier auteur de la démocratie établie à Florence; cette forme de gouvernement l'avoit bien servi tant qu'il avoit eu la liberté de haranguer. Exclus de la chaire, il perdoit son influence sur les affaires publiques & sur l'élection des magistrats; il comprit qu'il étoir perdu s'il ne songeoit F vi

ANN. 1499. que un chef dont il fût fûr. Il jetta les yeux fur François de Valori, homme fort dévot, mais de peu d'esprit, propre par consé-quent à devenir un puissant instrument entre ses mains. Depuis long-temps il l'avoit avancé dans les charges publiques; il lui avoit procuré la principale influence dans les affaires, en lui confiant le foin de la milice étrangere, & le détail des plus importantes négociations. Tout étoit ménagé pour opérer ce change-ment; déja il faisoit parler le ciel, & le projet alloit être exécuté lorsqu'un ennemi peu redoutable, en apparence, vint renverser un fantôme de puissance, contre lequel le pape & le duc de Milan s'étoient inutilement ligués. Les magistrats de Florence avoient donné la principale chaire de leur ville à un cordelier: jaloux par état de la réputation des dominicains, il prêcha contre Sa-vonarole, qu'il peignit comme un imposteur & un ennemi du faint siége, tandis que ses disciples le représentoient comme un prophete com-parable à ceux que révéroit l'église.

La dispute s'échauffant entre les = cordeliers & les dominicains, un ANN. 1499. de ces derniers offrit, pour prouver la mission céleste de Savonarole, de traverser un bucher ardent; le cordelier offrit d'en faire autant pour prouver le contraire; non pas, disoit ce cordelier sensé, que j'espere d'en échapper, mais content de donner ma vie, puisque mon rival m'y oblige pour détruire l'illusion, & fauver de la damnation les ames simples qu'a séduites cet impos-teur. Les magistrats, qui auroient dû réprimer le fanatisme de ces deux moines, accepterent le défi, & assignerentaux champions le jour & l'heure de cette épreuve barbare. En vain Savonarole employa-t-il tout son crédir & toutes les ressources de son esprit pour rompre un engagement qui le concernoit personnellement, & auquel il n'avoit point consenti. Ses ennemis, qui commençoient à prévaloir, ne lui laisserent que la cruelle. alternative, ou de déclarer lui-même qu'il avoit abusé le peuple par de fausses prophéties, ou de consentir à l'épreuve proposée volontairement par un de ses disciples, épreuve qui

pouvoit seule rétablir le calme dans Ann. 1499. la république, en constatant quel jugement on devoit porter de ses prédictions. On fit dresser le bucher dans la grande place de Florence, & l'on somma juridiquement les deux champions d'y comparoître à l'heure assignée. Les Franciscains arriverent les premiers. Savonarole poussé à bout n'imagina point d'autre subter-fuge que de mettre entre les mains de son champion une hostie consacrée, se persuadant bien que ses adversaires & le peuple de Florence ne permettroient pas qu'il entrât dans le feu avec ce gage sacré, & bien résolu de ne pas souffrir qu'il s'en dessaisit. Les magistrats avoient pris place; le peuple attiré par la nouveauté du spectacle, étoit rangé sur des échafauds, & même sur les toîts des maisons voisines, attendant avec une joie maligne le dénouement de cette scene barbare. Les dominicains s'avancerent processionnellement, précédés par celui qui devoit entrer dans le bucher, tenant à la main une hostie consacrée. Les cor-

deliers, comme l'avoit prévu Savonarole, crierent à la supercherie : les

magistrats s'opposerent à la profanation. Les dominicains tinrent ferme ANN. 1499. & retournerent vers leur couvent dans le même ordre qu'ils étoient venus, chantant des pseaumes, & suivis d'un petit nombre de partisans. La multitude regardant ce qui venoit de se passer comme un affront, & excitée par les ennemis secrets de Savonarole, courut aux armes: une partie investit le palais de Valori, égorgea ce malheureux citoyen, & le mit en pieces: l'autre alla fondre sur le couvent des dominicains, qu'ils trouverent prosternés devant le faint facrement. Ce spectacle n'arrêta point les furieux; ils se saisirent de Savonarole & de deux autres de ses disciples: ils les traînerent devant les magistrats préposés à juger les criminels. Dans cet état d'humiliation, Savonarole ne se démentit point; il reçut avec un visage serein, & fans pousser un soupir, les outrages les plus sanglants de ce même peuple dont il avoit été long-temps l'idole : mais son corps foible & usé ne put soutenir les tourments de la question; il pria qu'on le détachât : il confessa non des crimes, mais le

hardi projet d'engager les princes Ann. 1499. chrétiens à convoquer un concile écuménique où l'on déposeroit Alexan-dre VI, & où l'on réformeroit l'église : un violent desir de rendre son nom immortel, non en parvenant aux premieres dignités, mais en opé-rant des révolutions éclatantes : des liaisons secretes avec les étrangers, par le moyen desquelles il avoit découvert des particularités qu'il avoit annoncées comme des révélations, trop de confiance en ses propres lumieres, trop peu de déférence, ou plutôt un mépris insolent à l'égard des puissances ecclésiastiques, & particulierement d'Alexandre VI, qui se trouvoit pour le malheur de la chrétienté revêtu du souverain pontificat. Ces fautes méritoient, sans doute, une correction fraternelle, une pénitence publique : mais elles ne fuffisoient pas pour autoriser une sentence capitale. Ses juges cependant le condamnerent à être pendu au milieu de ses deux compagnons: & de peur que le peuple revenu de sa premiere fureur, ne fût tenté de les regarder comme des martyrs & d'honorer leurs reliques, on prit la

Louis XII. précaution de brûler leurs corps, & = de jetter leurs cendres dans la ri-Ann. 1499. viere.

Après la mort de Savonarole, Lu- des diverses dovic ne trouva plus d'obstacle à se cours d'itaconcilier les Florentins : il s'engagea liesolennellement à leur rendre Pise, sin. & tout le territoire dépendant de cette république; mais comme il n'osoit encore se déclarer chef d'une ligue contre les Vénitiens, après les avoir le premier appellés à Pise, il voulut se couvrir de l'autorité du pape & du roi de Naples. Il étoit facile de réussir à l'égard de ce dernier. Frédéric, qui voyoit les Vénitiens déja établis dans ses Etats, devoit naturellement s'opposer à leurs progrès: d'un autre côté la ligue qu'on lui proposoit n'ayant point d'autre but que de dégoûter les François de repasser en Italie, en leur enlevant les seuls alliés qu'ils eussent encore au-delà des Monts, il n'étoit guere moins intéressé à la réussite de ce projet que Ludovic lui-même. La négociation étoit plus épineuse à l'égard d'Alexandre VI.

Comme souverain, il avoit de fortes raisons d'empêcher qu'il ne s'éleGuicchar-

Corio. Tomasi. Justiniani. Belcarius.

138 HISTOIRE DE FRANCE. 💳 vất une puissance prépondérante en Ann. 1499. Italie, par conséquent d'humilier les Vénitiens & de s'opposer à la conquête que méditoient les François: mais l'intérêt de sa famille l'emporvoit dans son cœur sur l'intérêt de l'Etat, & il étoit arrivé dans cette indigne famille une horrible catastrophe qui changeoit tous ses projets. César Borgia, le second de ses fils, qu'il avoit fait catdinal, & auquel il avoit déja conféré un évêché, & un grand nombre d'autres bénéfices, dégoûté d'une profession si peu analogue à son caractere, & trouvant dans son frere aîné, le duc de Candie, un obstacle invincible à fon avancement dans le monde, avoit pris le parti de le faire affailiner. Le pape, quoiqu'il aimât tendrement ce fils aîné, & qu'il pleurât amérement sa perte, s'étoit en quelque sorte consolé, lorsqu'après des perquisitions exactes il eut découvert l'auteur de ce crime exécrable : loin de songer à l'en punir, il sembla vouloir l'en récompenser: il lui conféra les charges

qu'avoit possédées le duc de Candie, & lui accorda les dispenses nécessaires pour quitter l'état ecclésiastique

où il étoit engagé. Ces faveurs ne contentoient point encore l'ambition Ann. 1499. de César Borgia: devenu chef de sa maison, il aspiroit à une souveraineté: il jugea que le chemin le plus court pour y arriver, étoit d'épou-fer une princesse qui l'approchât du trône: en jettant les yeux sur tous les partis qui se présentoient en Italie, il n'en trouva point qui remplît mieux ses vues, que Charlotte d'Aragon, fille aînée de Frédéric, roi de Naples : eile possédoit du chef de sa mere la principauté de Tarente : César calcula qu'aidé de la faveur du pape, qui étoit suzerain du royaume de Naples, il ne lui seroit pas impossible, en se désaisant de Frédéric & des enfants que ce roi avoit eus d'un second lir, d'acquérir par ces forfaits un trône que personne n'oseroit plus lui disputer. Lors donc que Ludovic proposa au pape de se déclarer chef de la ligue d'Italie contre les Vénitiens & les François, Alexandre demanda pour toute condition, le mariage de César son fils avec la princesse de Tarente, en montrant que par ce lien il seroit plus inté-resse que personne à désendre ce trô-

140 HISTOIRE DE FRANCE. ne, & à ne pas souffrir que les Fran-ANN. 1499. cois s'établissent en Italie. Ludovic, chargé de cette proposition, s'efforça de la faire goûter à Frédéric, en lui représentant que bien que sa fille pût prétendre à un plus haut parti, il ne pouvoir trouver, dans les conjon &ures malheureuses où étoit l'Italie, une alliance plus utile que celle qu'on lui proposoit; que du parti que prendroit le pape, dépendoient sa for-tune, sa vie, l'état de ses enfants. Il lui cita les exemples de Ferdinand son pere, & d'Alphonse son frere, qui, dans des circonstances moins critiques, avoient sacrissé au bien de l'Etat la répugnance qu'ils avoient pour de pareilles alliances. Frédéric étoit forcé de convenir de la solidité de ces raisons; mais faisant attention à la persidie du pere & à la scélératesse du fils, il voyoit qu'il

ne feroit que changer d'ennemis, & qu'au lieu d'avoir à se désendre en rase campagne, & à la tête de ses troupes, il auroit à redouter dans son propre palais, & à toutes les heures du jour, le poison ou le fer des assassins: il répondit donc, que si la providence avoit résolu de

Louis XII. 141 le renverser du trône, il en descendroit du moins sans honte & ANN. 1499. fans reproche. Ludovic n'eut garde de rendre fidélement une réponse si offensante; il feignit que pour vaincre un reste de répugnance de la part de Frédéric, il falloit rendre le mariage moins disproportionné: que Charlotte d'Aragon possédant déja une principauté & de vastes domaines, devoit naturellement épouser un prince qui eût un rang & un état égal au sien : qu'il seroit facile, après avoir forcé les Vénitiens à se désister de leur usurpation, & avoir réuni Florence à la ligue d'Italie, de confifquer les perits Etats de quelques-uns des vicaires du saint siege, & d'en former une souveraineté en faveur de César : qu'alors Frédéric sentiroit mieux le prix de l'alliance qu'on lui proposoit, & qu'il seroit le premier à la rechercher. Si ce discours ne per-suada pas le pape, il produisit du moins pour le moment une partie de l'effet que Ludovic en attendoit. Alexandre permit qu'on se servir de son nom pour intimider les Vénitiens; mais il ne s'obligea point à sournir des secours en cas qu'on en

vînt à une guerre déclarée. Assuré de Ann. 1499. l'aveu du pape, du roi de Naples, & de presque toutes les puissances du second ordre, Ludovic parla avec force sur la nécessité de donner quelque satisfaction aux Florentins rapport aux droits bien fondés qu'ils avoient sur la ville de Pise; il proposa pour arbitre le duc de Ferrare son beau pere. Les Vénitiens surpris & indignés qu'un homme qui leur avoit de si grandes obligations; qui les avoit lui-même appellés dans l'affaire de Pise, osât leur prescrire des loix, & cherchât à les rendre odieux à toute l'Italie, rejetterent la proposition: il s'y étoit attendu: sans rompre encore ouvertement avec eux. afin de laisser une porte ouverte à la négociation, il ferma le passage de ses terres aux secours qu'ils envoyoient à Pise, prêta de l'argent aux Florentins, & mit à leur folde les plus fameux capitaines d'Italie. Ces secours rendirent la supériorité aux Florentins, qui enleverent en peu de temps tous les forts qui couvroient Pise, & bloquerent cette ville. Les Vénitiens considérant que tous les essorts qu'ils pouvoient faire ne serLouis XII.

voient qu'à les épuiser, & qu'une opiniâtreré déplacée acheveroit de les Ann. 1499. rendre odieux, fans augmenter leur puissance, accepterent enfin la médiation qu'ils avoient d'abord rejettée. Plus cette démarche étoit humiliante, & plus ils haïssoient celui

qui les y avoit réduits.

Ce fut dans ces circonstances que Négociales ambassadeurs du roi de France tions avec les arriverent à Venise: ils exposerent partage des droits de leur maître sur le du-duché de ché de Milan assuré à la maison Milan. d'Orléans par le contrat de mariage de Valentine Visconti avec Louis premier duc d'Orléans, & usurpé par François Sforce, bâtard d'un foldat de fortune, lequel n'avoit eu d'autre titre pour s'en emparer que son mariage avec une bâtarde des mêmes Visconti. Ils se déchaînerent contre Ludovic, qui n'avoit excité les derniers troubles d'Italie que pour perdre impunément son neveu, & se frayer par un horrible attentat un chemin au trône. Ils exhorterent les Yénitiens à unir leurs armes à celles du roi très-chrétien, & promirent pour prix de ce service la ville de Crémone avec son territoire,

144 Histoire de France.

les places & les terres situées sur Ann. 1499 l'Adige, connues sous le nom de

Giara d'Adda. Ces offres, quelque séduisantes qu'elles sussent, eussent été rejettées dans toute autre conjoncture. Ceux des sénateurs qui jugeoient sans passion, représenterent fortement le danger de les accepter. Ils remontrerent que, loin d'acquérir par là un nouveau degré de puisfance, la république qui jusqu'alors avoit eu la prépondérance dans l'Ita-lie, se trouveroit réduite au second rang, ramperoit sous la tutele d'un voisin orgueilleux & fantasque: que toujours à la veille d'être envahie, elle ne pourroit maintenir son indépendance qu'en entretenant de fortes garnisons, un corps d'armée toujours sublistant; ce qui non-seulement épuiseroit les nouveaux revenus qu'on lui offroit, mais la sur-chargeroit de dépense, & la mettroit dans l'impossibilité de pourvoir à la sûreté de ses autres possessions: qu'enveloppée de tous côtés par des monarques, rivaux entr'eux, & également ennemis de la liberté de leurs voisins, elle seroit forcée de prendre parti dans toutes leurs querelles, & trembleroit

Louis XIII 145

trembleroit toujours qu'ils ne se réconciliassent à ses dépens. Que l'Ita-Ann. 1499. lie formoit une sorte de république, au maintien de laquelle ils avoient le plus grand intérêt; qu'il seroit à destrer, que cette grande république ne fût troublée par aucune division intestine;; mais que ce projet étant impossible, on devoit du-moins oublier toutes les querelles domestiques, & se réconcilier de bonnefoi, toutes les fois qu'il étoit question de fermer l'entrée de l'Italie aux barbares, & d'assurer la liberté commune, Ceux au contraire que la passion de s'agrandir ou le desir de le venger de Ludovic entraînerent dans le parti de la France, disoient, qu'après les services que la république avoit rendus à Ludovic, & le prix qu'elle en avoit reçu, ils ne concevoient pas comment on osoit encore proposer de s'allier avec lui: que ses procédés étoient si odieux & si noirs, que quand bien même on pourroit, par des considérations supérieures, les oublier sincérement à Venise, celui qui s'en sentoit coupable ne les oublieroir jamais, & ne chercheroit à se mettre à couvert Tome XXI.

d'une vengeance trop méritée qu'en Ann. 1495, tâchant d'armer contr'eux l'Europe entière : que déjà il étoit parvenu par ses intrigues à soulever tous leurs voisins ; qu'il étoit encle & âlfré de l'empereur Maximilien , qui avoit les yeux roujours ouverts sur Pralie; que l'on étoit informé que le perfide Ludovic, abjurant tout sentiment de religion & d'humanité, traitoit avec les ennemis du nom chrétien pour attirer leurs armes sur les terres de la république : qu'on s'exposoit donc à une pette certaine & inévitable sen lui laissant le temps de faire agir à la sois tous les ressorts qu'il projettoit d'employer : que l'alliance & le voisinage des François étosem la sense ressource que la résultance la seule ressource que la république pût opposer à cet orage : que ceux qui sembloient disposés à rejetter cette faveur du ciel ne confidéroient : pas que le danger étoir préfent : que des morifs de crainte qu'ils alléguoient étoient douteux & éloi-gnés : que les François si terribles dans le champ de bataille étoient le peuple le moins propre à for-mer des établissements & à conserver une conquête : que leur ca-

Louis XII. 147 ractere antipathique avec celui des ANN. 14997 -

Lombards forceroit bientôt leurs nouveaux sujets à se révolter, à se mettre sous la protection de la république : que l'Allemagne, l'Angleterre & l'Espagne ne verroient point d'un œil indifférent l'accroiffement d'un voisse déja trop redoutable : qu'obligés de faire face à toutes ces puissances, & de courir à la défense de leurs propres foyers, les François abandonneroient bientôt le duché de Milan, qui tomberoit alors fans bruit & fans effort au pouvoir de la république : qu'il falloit donc rendre grace à la providence d'avoir disposé si favorablement les affaires, que le roi de France leur offrît, pour prix d'une alliance qu'ils auroient été dans le cas d'acheter eux-mêmes, une riche province, des villes & des terres si fort à leur bien séance.

Ce dernier avis l'emporta dans Traité avec le fénat, on fit partir le plus secré-vée de César tement qu'il fur possible des ambas-Borgia en France. sadeurs pour mettre la derniere main au traité. La négociation avec le pape étoit déja terminée, César Borgia, pour qui elle se faisoit, en Gij

Thomasi. Brancome. Belcar.

Ferron.

Belleforêt.

avoit été le principal agent. Il s'étoit

Ann. 1499, rendu à la cour de France, comme

Manusc. de nous avons dit, sous prétexte d'apporter des bulles pour le nouveau
mariage de Louis XII, & un chapeau de cardinal pour d'Amboise.
Son voyage couvroit un motif beaucoup plus important. La princesse de
Tarente sur laquelle il avoit jetré
les veux étoit élevés à la cour de les yeux, étoit élevée à la cour de Louis: elle possédoit en France le comté de Rouergue du chef de sa mere, & Frédéric qui cherchoit à se ménager la protection du roi, lui avoit laissé le soin de la marier. César espéroit que la protection du roi dont il se croyoit assuré, leve-roit facilement tous les obstacles qui pourroient s'opposer à son mariage. Son équipage répondoit à de si flatteuses espérances. Ecoutons un Au-teur presque contemporain : » Devant » lui marchoient vingt-quatre mu-» lets fort beaux, chargés de bahuts, » costres, valises, couverts de tapis » avec les écussons & armes dudit » duc : après venoient vingt-quatre » autres mulets avec des couvertu-» res de rouge & jaune mi-parties, » car ils portoient la livrée du roi

149

» qui étoit jaune & rouge: puis après == » suivoient douze mulets avec des Ann. 1499. » couvertures jaunes de fatin barrées » tout à travers : puis venoient dix » mulets ayant couvertures de drap » d'or, dont l'une barre étoit de » drap d'or frisé, & l'autre ras, qui » font en tout soixante - dix par » compte: après vinrent seize beaux » grands coursiers, lesquels on tenoit » en main, couverts de drap d'or » rouge & jaune, ayant leurs bri-» des à la genetre & à la coutume » du pays : après cela venoient dix-» huit pages chacun fur un beau cour-» sier, dont seize étoient vétus de » velours cramois, & les deux au-» tres de drap d'or frisé. Pensez que » c'étoient, disoit le monde, ses » deux mignons, pour être ainsi plus » braves que les autres. De plus par » six laquais étoient menées, comme » de ce temps on en usoit fort, six » belles mules richement enhaina-» chées de selles, brides, harnois » tout complets, de velours cramoisi, » & les laquais vêtus de même; & » après venoient deux mulets por-» tant coffres, & tout couverts de » drap d'or. Pensez, disoit le mon-

» de, que ces deux là portoient quel-» que chose de plus exquis que les » autres, ou de ses belles & riches ANN. 1499. » pierreries pour sa maîtresse & pour » d'autres, ou quelques bulles & » belles indulgences de Rome, ou » quelques saintes reliques, disoit » ainsi le monde. Puis après venoient » trente gentilshommes vêtus de » drap d'or & de drap d'argent. Item, » il y avoit trois menetriers, c'est » à savoir deux tambours & un re-» bec vêtus de drap d'or, & aussi les » instruments étoient d'argent avec » de grosses chaînes d'or, & alloient » lesdits ménétriers entre les gen-» tilshommes & le duc, sonnant tou-» jours. Item, quatre trompettes & » clairons d'argent richement habil-» lés, sonnant toujours de leurs instru-» ments. Il y avoit aussi vingt-quatre » laquais tous vêtus de velours cra-» moisi, mi-partie de soie jaune, & » étoient tous autour dudit duc... » Il étoit monté sur un gros & grand » coursier harnaché fort richement » avec une robe de farin rouge & » de drap d'or mi-partie, ( je ne » puis pas bien comprendre, quant

» à moi, cette étoffe,) & brodée

Louis, XII. 151

a de force riches pierreries & grof-» ses perles. A son bonner étoient Ann. 1499. doubles rangs de cinq ou six ru-» bis gros comme une grosse sève » qui montroient une grande lueur. » Sur le rebras de sa barette il y y avoit aussi grande quantité de pier-» reries jusques à ses bottes qui » étoient toutes lardées de cordons » d'or & bordées de perles, & un » collier qui valoit bien trente mille v.duçats. Le cheval qu'il montoit » étoit tout chargé de feuilles d'or » & couvert de honne orfévrerie. pavec force perles & pierreries. Dutre cela il avoit une belle & » petite mulle pour se promener par » la ville e qui avoir tour fon harn nois, comme la selle, la bride & n le poitrail, tout couvert de roses , de fin or épais d'un doigt. Et pour » faire la queue de tout, il y avoit » encore ving-quatre mulets avec des n couvertures rouges, ayant les ar-» moiries dudit seigneur, avec force n carriage de chariots qui portoient » force autres belognes, comme lits » de campagne, de la vaisselle, & » autres choses «. Tel étoit l'équipage

du galant : mais ce qu'on regarda

G iv

comme une magnificence plus extra-Ann. 1499. vagante encore, un faste plus insolent, c'est d'avoir ferré les pieds de fon cheval d'or massif.

Louis qui s'étoit mis à une fenêre pour être témoin de certe entrée, se divertit avec quelques-uns de ses courtisans de la folie de cer aventurier. Il ne crut pas pouvoir se dispenser de le proposer pour époux à la princesse de Tarente: mais il le fir, sans user de son autorité. & même sans aucune envie de réussir, puisque méditant déja luimême la conquête de Naples, c'eût été former un obstacle à ses desseins que d'intéresser le pape & César Borgia à la défense de ce royaume. Charlotte d'Aragon, princesse dont la fagesse égaloit la beauté, répondit qu'elle obéiroit, si pour prix du sacrifice qu'on exigenit d'elle, le roi daignoit assurer à son malheureux pere & à ses freres le trône & la vie, en se désistant en leur faveur des droits qu'il réclamoit sur le royaume de Naples. N'ayant pu obtenir ce désistement, & bien assurée qu'elle étoit libre, elle déclara qu'elle n'épouseroit jamais un prê-

Louis XII. rre, fils de prêtre, assassin de son 💳 propre frere, la honte & l'exécra- ANN. 1499. tion du genre humain. Après une réponse si positive, César fut forcé de tourner ses regards d'un autre côté. N'osant aspirer à une princesse du sang de France, il rechercha Charlotte d'Albret, fille d'Alain, surnommé le Grand, & sœur du roi de Navarre. Le pere sollicité par le pape & par le roi, fit des difficultes pour obtenir de meilleures conditions : outre la dot considérable que le roi voulut bien assurer à la nouvelle épouse, on stipula un chapeau de cardinal pour un des fils d'Alain. Le roi créa César duc de Valentinois , lui donna des terres considérables, une compagnie d'ordonnance, des pensions, promit de lui prêter, après la conquête de Milan, quatre cents lances & quatre mille Suisses pour soumettre quelques - uns des vicaires de l'église, dont la dépouille servitoit à lui former une souveraineté sous la mouvance du saint siege. César par re-

connoissance, voulut prendre le nom de la nouvelle patrie qui sembloit.

Gy

l'adopter. Il ne se fit plus nommer Ann. 1499. que Cisar di Francia.

Après s'être assuré du secours, ou

din.

Belcer.

tions inutiles du moins de la neutralité des deux seules puissances d'Italie qui eussent Guicchar- pu arrêter l'exécution de ses projets, Louis desiroit encore de mettre dans ses intérêts la république de Florence. Il la fit presser par les ambassadeurs qu'elle tenoit à sa cour de rompre tout commerce avec Ludovic, de révoquer les pouvoirs accordés au duc de Ferrare pour transiger avec les Vénitiens, enfin de lui fournir des troupes pour la conquêre du duché de Milan, promettant à ce prix de la protéger, & de lui ref-tituer la ville de Pise : c'étoit conseiller aux Florentins une noirceut, sans même les assurer suffisamment qu'ils en feroient récompensés. Car après toutes les promesses que leur avoient faites Charles VIII, & qui n'avoient point eu d'exécution, qui pouvoit leur répondre que Louis seroit plus exact à remplir ses engagements? Voudroit - il pour les favoriser se brouiller avec les Vénitiens leurs ennemis dont il s'étoit

Louis XII. 159 déja rendu l'allié, & qu'il ménageroit toujours plus que la malheu- Ann. 1499. reuse Florence? Ludovic au contraire, depuis le temps qu'il s'étoit rapproché d'eux, leur avoit rendu les services les plus importants : déja par ses négotiations, & les secours d'hommes & d'argent qu'il leur avoit fournis, il les avoit mis à portée de recouvrer une partie de leurs regres, & de disputer le reste avec avantage. Devoient - ils pour prix de ce bienfait conspirer à le dépouiller, à le perdre de fond en comble? Ils ne pouvoient donc, sans manquer, aux devoirs les plus sacrés, rendre une réponse satisfaisante à la demande de Louis XII. Ce monatque cependant s'indignoit que des gens qui toutmentoient de-

puis nombre d'années les ministres de son prédécesseur, ou les siens, pour en être protégés, rejertassent sa médiation lorsqu'elle leur étoit offerte: & comme il étoit naturellement ennemi de toute espece de dissimulation, peut-être les auroit-il chassés de sa cour & en fût-il venu

avec eux à une rupture ouverte, si quelques-uns de ses conseillers ne sui G vi

eussent représenté qu'en forçant les ANN. 1459. Florentins à condescendre à sa volonté, il se mettroit dans le cas ou de manquer à ses engagements, co qui terniroit sa gloire, ou de se brouiller avec les Vénitiens, dont l'alliance lui étoit béaucoup plus précieuse; que n'ayant aucun secours à espérer d'une république épuisée par de longues guerres & en proie l'anarchie, il n'avoit point non plus à craindre qu'elle osar, à l'approche d'une armée Françoise, mêler ses intérêts, ni faire cause commune avec le duc de Milan. Louis sentant la sagesse de ce conseil se désista de Ses poursuites.

H ne s'agissoit plus que de trou-Vente des. ver de l'argent pour fontnir aux frais

Budeus de de cette entreprisé. Charles VIII étoit mort endetté. Cette considération n'avoit point empêché Louis de dides offices. minuer les impôts à son avénement au trône, & il ne pouvoit consentir

à faire contribuer ses sujets à une guerre qui lui étoit personnelle, & qui étoit en quelque sorte étrangere comme roi de France, mais comme duc d'Orléans qu'il réclamoit la pos-

fession du duché de Milan. Dans cer = embarras on proposa de rechercher Ann. 1499. la conduite des gens de finance, qui sous le regne foible de Charles VIII avoient profité de l'inattention ou de la trop grande facilité du cardinal Brissonnet pour amasser des fortunes rapides & scandaleuses. Ce moyen violent déplut à Louis XII. Le cardinal d'Amboise en proposa un autre, qui bien que moins odieux en luimême, étoit d'une dangereuse conséquence: ce sur de vendre rous les offices de finance. Il représenta que ces offices étant très-lucratifs, même entre les mains des hommes les plus intègres , tous coux qui s'en mouvoient déja pourvus, ou quiven defireient ; ite feroient aucuneidifficulté d'avancet des sommes considérables pour assurer-leur état pendant leur vie. Il faut rendre justice à Louis XII, malgré les applaudissements que reçut cet avis dans le conseil; malgré sa déférence ordinaire pour le sensiment de celui qu'il regardoit plutôt comme son ami que comme son ministre, al ne se prêta qu'avec une répugnan-ce extrême à cer artangement. Il confidéroit apparemment combien

il étoit dangereux d'autoriser davan-

Ann. 1499. tage des hommes qu'il étoit déja si difficile de contenir : qu'on n'achete le droit de rendre des services à l'Etat que pour les lui vendre ensuite à un trop gros intérêt : que la cupidité des traitants ; échauffée par la nécessité de se rembourser de leurs avances, les rendroit plus âpres à vexer le peuple & à découvrir de nouveaux moyens d'oppression. Si le desir de profiter d'une occasion unique l'emporta sur ces considérations, ce ne fut que dans l'espérance de pouvois bientôt rembourser les avances qu'il tira des genss de finances: 1 & de rétablit les choses sur l'ancien pied, Je trouve même dans quelques Auteurs, qu'il sarisfix en effet à cet en-

gagement, & qu'il n'oublia rien pour Entrée des abolir la mémoire d'une action qu'il Francois dans

le Milanes : se reprochoit. préparatifs de

Dès que l'argent sur prêt, l'armée Ludovic. se mit en marche. On y comptoit Auton , hift. jusqu'à seize cents lairces, c'est-àde L. XII.

dire, neuf mille six cents chevaux, Guicthardin treize mille hommes d'infanterie, Corio.

dont cinq mille Suiffes & buit mille Ferron. François. La premiere division étois Foliesa. P. Martir. commandée par Jean - Jacques Tel-

Louis XII. No vulse, Milanois, & ennemi perfonnel de Ludovic; la seconde par ANN. 1499. Louis de Luxembourg, comte de Ligni; la troisieme par Éberard Stuart, seigneur d'Aubigni, tous trois distingués par leur bravoure & leur expérience. Trivulse, à qui sa naissance & sa qualité de chef des Guelphes donnoient des parents, des partisans, ou des amis dans presque toutes les villes d'Italie, s'étant rendu le premier dans le comté d'Ast, répandit un grand nombre de manifestes, où peignant des couleurs les plus noires l'administration de Ludovic, il exhortoit les peuples à secouer le joug d'un tyran, & à s'unir au roi de France leur légitime souverain. Il annonçoit que ce monarque, riche & puissant, content de leur procurer la liberté, étoit dans la disposition de les décharger de toutes sortes d'impôts, s'ils ne mettoient eux-mêmes des obstacles par une opiniâtreté déplasée, aux graces qu'il avoit dessein de leur accorder. Le peuple, oppressé, reçut avec transport cette déclaration; & avant que les François fussent passés en lua-

lie, tout étoit déja plein de fermen-

Ann. 1499. tation.

į

Ludovic ne s'oublioit pas dans ces moments critiques. Il avoit long-temps refusé de croire que les Vénitiens consentissent jamais à voir les François former un établissement en Italie; & quoiqu'il eût été le premier à les y appeller sous le regne précédent, il avoit si bonne opinion du sénat Vénitien, qu'il ne pouvoit le croîte capable d'une faute si grossiere. Lorsqu'il sçut enfin, à n'en pouvoir douter, que la ligue étoit formée, il ne songea plus qu'à lui en opposer une autre capable de la balancer. Le roi de Naples étoit son allié nécessaire; mais il étoit pauvre & mal obéi dans ses Etats. Ils agirent de concert auprès de Ferdinand le Catholique, qui en les exhortant à se défendre avec courage, montra l'impossibilité où il se trouvoit de faire passer assez promptement des secours dans le Milanès. Ils négocierent avec plus de succès à la Porte. Bajazet se souvenoit encore du danger qu'il avoit couru lorsque Charles VIII, à peine établi à Naples, méLouis XII. 16

ditoit déja' d'assiéger Constantinople, == & s'étoit ouvert le chemin jusqu'aux Ann. 14993 portes de cette capitale : il crut facilement que les Vénitiens qui l'avoient sauvé de ce péril en lui déconvrant la conspiration, s'étoient repentis de ce service, & ne s'étoient ligués avec les François que pour leur applanir la même route. Il commença donc le premier à les arraquer dans la Morée, sur les côtes du golse Adriatique: il poussa des détachements jusque dans le Frioul. L'allié le plus important de Ludovic, celui qu'il avoit le plus ménagé, & du-quel il devoit attendre les services les plus essentiels, étoit l'empereur Maximilien. Mais après s'être engagé trop légérement dans une guerre ruineuse, après avoir été battu par les Suisses dans cinq ou six rencontres, Maximilien voyoit ses armées détruites, ses finances épuisées, les membres de l'empire refroidis à son égard, & ses propres sujets mécontents. La honte de demander la paix à un ennemi qu'il avoit trop méprifé, l'em-pêchoit de poser les armes, quoiqu'il fentît depuis long temps qu'il fai-foit des efforts superflus. Ludovic

le tira de cet embarras. Comme il Ann. 1499. avoit des liaisons étroites avec quelques cantons Suisses, sur-tout avec. celui de Berne, il sit agréer sa médiation, & envoya Galéas Viscomti. pour mettre la derniere main au traité. Quelque activité que celui-ci fît paroître dans la négociation, elle ne fut terminée que lorsque les Francois étoient en marche pour traverser les Alpes. Maximilien épuisé & sans ressource, ne rougissoit point de demander de l'argent à Ludovic pour refaire une autre armée, qui vraisemblablement n'eût pu arriver assez à temps pour le défendre, quand même l'empereur n'auroit pas, fuivant sa coutume, dissipé cet argent en folles dépenses. Ludovic aima mieux se priver d'un secours qui lui étoit d'ailleurs si nécessaire, que de hazarder sa derniere ressource. Il eut recours à ses voisins; mais avec aussi peu de succès, Les Florentins à qui il venoir de rendre de grands services , à qui il en faisoir espérer de plus importants, prometroient des seçours secrets, refusoient de prendre aucun engagement par écrit, s'excu-

Louis XII. 163
fant le mieux qu'ils pouvoient sur.
les troubles qui agitoient la répu-Ann. 1499. blique, & qui empêchoient de former aucune délibération générale. Il paroissoit clairement par leur conduite qu'ils vouloient attendre l'événement, & se ménager avec les deux partis. Le duc de Ferrare s'expliqua plus clairement. Quoique beaupere de Ludovic, il n'avoit point oublié que celui-ci avoit contribué à lui faire perdre, plusieurs années auparavant, la Polesine de Rovigo, dont les Vénitiens étoient restés en posfession. Il déclara donc à son gendre, qu'ayant introduit lui-même les Vénitiens dans le centre de ses Etats, il ne devoit point trouver mauvais qu'il ne se brouillat pas légérement: avec eux, & qu'il gardât ses tronpes pour la sûreté de ses places. Ferdinand de Gonzague, marquis de Mantoue, pouvoit, par la réputation dont il jouissoit alors, donner du poids au parti qu'il embrasseroit. Il avoit été élu généralissime de la confédération d'Italie contre Charles VIII; il avoit gagné la confiance & l'estime de presque tous les chess de bande qui faisoient méties de

vendre leurs fervices aux puissances Ann. 1499. qui leur offroient une solde. Lu-dovic crut devoir l'acquérir, & y réussit d'abord. Mais comme avant que de songer à lui, il avoit confié le commandement général de ses troupes à Galéas de S. Séverin & au comte de Cajazze son frere, il n'avoit plus de rang à donner au marquis, sans dégrader en quelque forte ces deux seigneurs qu'il avoit intérêt de ménager. Ne pouvant les faire consentir à ce nouvel arrangement, il fut obligé de chicaner le marquis de Mantoue sur les conditions du traité qu'il venoit de conclure avec lui, & de se passer de ses services. Malgré tous ces contre-temps, comme il ne manquoit point encore d'argent, & que les Teules troupes que connût alors l'Italie, étoient des troupes mercenaires & vénales, il se trouva en état d'opposer une armée à peu près égale à l'armée Françoise qui venoit l'attaquer. Il ne songea point d'abord aux Vénitiens, soit qu'il crût que suivant la méthode Italienne, ils consumeroient un temps considérable en préparatifs, soit qu'il jugeat qu'ils

Louis XII. 165
auroient assez d'occupation à faire
face aux surcs qui ravageoient leurs Ann. 1499.
terres. Ayant appris cependant que
les troupes Véniriennes défiloient sur
la frontiere, il ne put se dispenser
de leur opposer une petite armée
d'observation sous la conduite de Cajazze, laissant à Galéas le commandement de la grande, qui devoit décider du sort de l'Etat. Il lui avoit recommandé de bien munit les places fortes, de défendre le passage des rivieres, & de traîner le plus qu'il seroit possible la guerre en longueur, afin de donner le temps à Maximilien d'arriver à son secours

Ces dispositions étoient sages; el- conquête les auroient vraisemblablement sauvé du Milanès, les auroient vraisemblablement sauvé évasion de Ludovic si ses troupes eussent eu plus Ludovic. de courage & ses généraux plus de qui suffort. si sur homme qui se glorissoit de ses persidies, devoit périr par une longue chaine de tra-hisons. Les François s'étant avancés sur les bords du Tanaro, trouverent le passage de cette riviere défendu par deux forreresses qui sembloient devoir les arrêter long-temps. La premiere nommée Arazzo avoit cinq ceuts hommes de garnison, & ne

168 HISTOIRE DE FRANCE. voler au secours de son frere. Ca-Ann. 1199. jazze avoit déja, traité secrétement avec les François: indigne que son cadet, qui avoit moins d'expérien-ce que lui dans l'art militaire, eût emporté par la faveur un rang qu'il croyoit lui être dû, il ne songeoit alors qu'à bien assurer sa vengeance. Il feignit d'être arrêté par des diffi-cultés insurmontables, mit des lenteurs étudiées dans sa marche....& attendit le dénouement. Il fut tel qu'il l'avoit espéré. Galéas dès la troisieme nuit du siege se déroba de la ville avec une compagnie de cavalerie légere & accourur à Milan. Il montroit, pour couvrir la honte de cette désertion, une prétendue lettre de Ludovic, qui l'appelloit auprès de lui pour étouffer un commencement de sédition à Milan. Si cette lettre fut réellement écrite, on peut soupçonner qu'elle avoit été fabriquée par Cajazze, qui avoit intérêt de hâter la révolution. Les troupes s'apperçevant de l'évasion de leur

général, ne songerent qu'à le suivre : une partie eut le bonheur d'échapper, les autres se rendirent sans résistance ou surent passées au sil de l'é-

pée.

pée. Les bourgeois de Milan avoient pris les armes; mais ils montroient Ann. 1499. si peu de soumission aux ordres de Ludovic, qu'ils assassinant en plein jour, & au milieu de la place publique, Antoine de Landriano son grand trésorier. Connoissant alors toute l'étendue de son malheur, il ne songea plus qu'à céder à l'orage, qu'à chercher avec sa triste samille un asyle à la cour de Maximilien.

Depuis que le pape s'étoit ligué avec les François, le cardinal Ascagne Sforce qui avoit été long-temps son confident, & qui venoit de perdre tout son crédit, s'étoit retiré auprès de son frere pour l'aider de ses conseils & de son épée: n'osant s'opposer au projet qu'il avoit formé de se retirer en Allemagne, il s'offrit du moins à lui conserver pendant ce temps le château de Milan qu'on regardoit comme imprenable, où il devoit laisser tout ce qu'il avoit de plus précieux. Ludovic ne pouvoit le remettre entre des mains plus fûres; mais y ayant déja installé Bernardin d'Acorté un de ses favoris, & ne voulant pas don-Tome XXI.

170 HISTOIRE DE FRANCE. ner une sensible mortification à ce gen-Ann. 1499. tilhomme dont il n'avoit aucun sujet de se plaindre, il pria le cardinal de vouloir bien se charger de conduire ses trésors & ses enfants à la cour de l'empereur, de leur servir de pere jusqu'à ce qu'il pût s'y ren-dre lui-même. Il employa ce délai à renforcer la garnison du château, & à le mettre hors de danger. Apprenant que les François approchoient, & craignant qu'ils ne lui coupassent le chemin de la retraite, il partit enfin avec une foible escorte, versant des larmes, & tournant souvent la tête pour voir encore les tours de ce château dont il s'éloignoit. Cajazze, dont la trahison n'avoit point encore. éclaté, alla l'attendre sur la route; après lui avoir reproché sa lâcheté, il lui déclara que puisqu'il abandonnoit ses sujets dans le danger, ils se croyoient dégagés de leurs sermens,

& libres de prendre le parti qui leur conviendroit. Se joignant aussi - tôt aux François avec sa compagnie de gens d'armes, il leur servit de guide pour donner la chasse à Ludovic; qui sut poursuivi de fort près, & n'é-chappa que de quelques instants.

Les citoyens de Milan envoyerent = des députés au camp des François, Ann. 1499. pour les prier de venir se rafraîchir dans leur ville, sans même attendre l'arrivée du roi avec lequel ils se réservoient de stipuler les conditions de leur soumission. La république de Gênes qui étoit loin du danger, prévint les François: la noblesse & le peuple se disputerent la gloire de donner les premieres marques de soumission; tous se féliciterent de retousner fous la domination de leurs anciens maîtres. La ville de Crémone envoya ses cless aux généraux François; mais comme elle avoit été cédée aux Vénitiens par le traité d'alliance, on refusa de les recevoir; on leur dit de s'adresser au sénat de Venise, quelque répugnance qu'ils montrassent pour cette nouvelle domination, & quelque chagrin que causât aux Milanois ce démembrement de leur Etat. Il ne restoit donc plus à subjuguer que de château de Milan: ce châreau étoit regardé comme une place si importante que celui qui en étoit en possession devoit, par sucression de temps, se rendre maître du reste du duché. Une nouvelle

trahison, plus insigne que toutes les ANN. 1499. précédentes, enleva bientôt cette derniere ressource à Ludovic. Bernardin d'Acorté, qu'il avoit nourri en qualité de page dans sa maison: qu'il avoit préféré pour ce poste de consiance à tous les grands seigneurs d'Italie, au cardinal Ascagne son frere, sans attendre qu'on tirât un seul coup de canon, sans manquer d'aucune forte de munitions, capitula douze jours après le départ de son maître, stipulant pour prix de sa perfidie, le don de rous les meubles qui étoient dans le château, dix mille écus pour être distribués à sa garnison, une compagnie d'ordonnance, & une forte pension. On lui tint exactement parole sur tous ces points: mais l'action qu'il venoit de commettre parut si infâme à ceux même qui en profitoient, qu'on ne le regarda plus que comme un objet d'exécration: n'ofant ni aborder personne, ni se montrer en public, il mourut, quelque temps après, de regret & de honte.

Louis prend Vingt jours étoient à peine écoupossession du les depuis que les François avoient Milanès: graces accordées mis le pied dans le duché de Mi-

Louis XII. lan, & déja tout étoit soumis: Louis, = qui s'étoit avance jusqu'à Lyon pour Ann. 1499. recevoir plus promptement des nou- à fes nou-velles & pourvoir aux besoins qui veaux sujeus pouvoient survenir, passa en dili-gence les Monts, & sit son entrée solennelle dans la capitale de ce nouyel Etat, en habit ducal: non-seulement il confirma les libertés & les privileges de ses nouveaux sujers; mais il voulut encore se les attacher par des graces qu'ils ne lui demandoient pas. Ayant appris que tout ecclésiastique constitué en dignité payoir chaque année au duc une efpece de tribut, pour être dispensé de fournir un bœuf à sa table; il voulut connoître le titre sur lequel étoit. fondée cette obligation: la nature même de cette redevance supposoit assez qu'elle remontoit aux temps les plus anciens; ainsi il n'est point surprenant qu'on n'en put découvrir le titre primordial. Louis, ne se croyant, pas fondé à la percevoir, en déchar-gea les eccléssaftiques. Les derniers, ducs de Milan avoient dépouillé la noblesse du droit de chasse, & s'enétoient réservé le droit excluss, dans toute l'étendue de leur domi-H iii

Auton. Seiffel. S. Gelais. Relcarius.

Ferron.

nation, sacrifiant à un vain amuse-Ann. 1499 ment une partie de la richesse de l'Etat, les travaux du laboureur, les moissons, en un mot, qui se trouvoient ravagées par la quantité énor-me des bêtes fauves & de toute espece de gibier qui pulluloient dans les vastes plaines de la Lombardie. Louis rendit le droit de chasse à tous les gentilhommes, de la même maniere qu'ils en jouissoient en France: fans doute il se seroit encore rapproché davantage de l'ordre naturel, s'il eur érendi ce droit indifféremment à tout possesseur de terre. Outre ce premier bienfait, Louis songea à soulager le peuple d'une manière plus directe en diminuant considérablement les impôts. Peut - être même poussa-t-il trop loin la générosité à cet égard: car il en supprima les deux tiers, dans un temps où il ne pouvoit se dispenser d'entretenirbeaucoup de troupes pour la conservation de cette nouvelle conquête: l'impôt qui montoit sous Ludovic à seize cent quatre-vingt-six mille livres. fe trouva réduit à six cent vingt - deux mille cinquante livres. En laissant aux Milanois leurs anciens magifa

Louis XII.

trats, il créa pour les causes d'appel un parlement, sur le modele de ceux ANN. 1409. qui subsistoient en France, & établit pour premier président Pierre de Sacierge, évêque de Luçon. Louis songea ensuite à récompenser ceux de les officiers qui, par leur conduite & leur bravoure, avoient le plus contribué à la conquête : il leur distribua les biens de plusieurs familles considérables, qui avoient pris le parri de s'expatrier par attachement pour leur ancien souverain: comme ces biens ne suffisoient pas, il y ajoûta des terres qu'il détacha du domaine ducal. Trivulse, outre une portion considérable de ce domaine, eut le gouvernement du duché de Milan. Le comte de Ligni fut gouverneur du comté de Pavie; & on donna le gouvernement particulier de Gênes à Philippe de Cleves Ravestein.

Une révolution si subite renversa cet équilibre de puissance sur lequel cours d'Itaétoit appuyée la liberté de l'Italie. Dans ces premiers moments tout pa- din. rut disposé à subir la loi du vainqueur, ou du-moins à implorer sa protection. Le marquis de Mantoue, qui, un mois auparavant, avoit consenti à se H-iv

Guicchar-

Auton. Beicarius.

charger du commandement des trou-ANN. 1499. pes de Ludovic, & à faire cause cornmune avec lui, se rendit auprès da roi, & obrint par ses assiduités le cordon de S. Michel, une compagnie d'ordonnance & une pension. Le duc de Ferrare avoit mérité l'indignation des François: élu dépositaire de la forteresse de Gênes, & engagé par serment de la remettre, après un certain temps, à celle des deux parries contractantes qui observeroit le traité de Novarre, il l'avoit remise à Ludovic son gendre, qui n'avoit tenu aucunes des conditions de ce traité. La neutralité qu'il avoit observée pendant la derniere guerre, n'avoit pas effacé le fouvenir de cette prévarication: mais quelques dons répandus adroitement à ceux qui formoient le conseil, des protestations d'une sidélité inviolable, des soins, des complaisances, le réconcilierent parsaitement avec les François. Bentivoglio, seigneur ou tyran de Bologne, ctoit dans une polition plus embarrassante: il avoit été constamment l'allié de Ludovic, & lui avoit fourni des fecours dans la derniere guerre; n'osant donc se montrer à la cour de Louis, Lio. u i s XII. 177.

il. y dépura son fils, qui, en s'obligeant au nom de son pere à payer un Ann. 1499. tribut annuel, parvint à le faire admettre au nombre des princes que le roi prenoit sous sa protection, & auxquels il assuroit leurs Erars. Les députés de Florence se présenterent ensuite, & essuyerent bien des mortisications. Trivulse, le comte de Ligni, & plusieurs autres courtisans, les haissoient. La mort de Paul Vitelli leur général, connu & aimé des François, & auquel sur un léger soupçon ils venoient de faire grancher la tête, les avoit rendus odieux à tous les militaires. Louis paroissoit assez disposé à entrer dans les mêmes sentiments, mais une autre considération lui sit prêter l'oreille à leurs propositions, Il méditoit déja la conquête du royau. me de Naples, & l'alliance des Florentins pouvoir lui fournir de grandes facilités pour l'exécution de ce projet. Ils offroient, dès que le roi les auroit remis en possession de Pise, de lui fournir cinq cents lances pour cette expédition, entretenues pendant trois mois à leurs dépens, & cinquante mille ducats pour soudoyer cinq millé Suisses. Ils s'engageoient encore à rem178 HISTOIRE DE PRANCÉ.

bourser incessamment au roi prente-Ann. 1499. six mille ducats que Ludevic sleur avoir prêtés dans leurs besoins, &c qu'ils supposoient appartenir à Louis, comme provenus du duché de Milan, fon vrai & ancien patrimoine. A ces conditions, Louis s'engagea à les re-

mettre en possession de Pise. Ce traité, entiérement à l'avantage de la France, ne contenois cependant rien que de juste, rien qui dût alarmer les puissances neutres; il n'en étoit pas de même de celui que Louis avoit conclu avec César Borgia au nom du pape, & dont le pere & le fils sollicitoient vivement l'exécution. Ce dernier traité qui ne pouvoit s'accomplir sans détruire un grand nombre de maisons souveraines, sans donner atteinte à l'état & à la fortune de celles qu'on ne détruiroit pas, devoit nécessairement causer un soulevement général: Louis n'en avoit pas prévu les conséquences, ou il s'étoit flatté trop légérement qu'il se-soit toujours le maître de le restreindre & de le modifier comme il le jugeroit à propose l'événement montra qu'il avoit trop présumé de son auvorité: cette faute légere, en appa-

de sa probité, & répandit de l'amer- ANN. 1499. tume sur le reste de son regne. Pour bien sentir en quoi elle consistoit, il est nécessaire de remonter à l'origine & à la formation des deux principa-les puissances qui reclamoient des droits sur l'Italie: si quelques - uns des détails où nous allons entrer paroissent étrangers aux faits qui suir vront immédiatement, on en découvrira la nécessité & l'application à mer sure qu'on avancera dans cette histoire,

La religion chrérienne ne conféra à les premiers ministres, ni puissance & les progrès temporelle, ni rang, ni honneurs; de la puillan-J. C. qui l'institua, déclara que son ce des papes royaume n'étoit point de ce monde; reus, il vécut dans la pauvreré; il ne laissa en partage à ses disciples, que l'humilité, le don des miracles, le soin de l'instruction & la dispensation des sacrements. Les premiers évêques n'eurent pour subsister que le travail de leur mains, ou les aumônes des fideles: à la vérité nous les trouvons dès les premiers temps en possession d'exclure de l'assemblée & de la par-

ticipation aux sacrements, ceux des chrétiens dont la conduite causoit du

Digression

fcandale, & dont le commerce au-

ANN. 1499. Foit pu devenir contagieux; de ne les réconcilier à l'Eglise qu'après les avoir obligés à réparer leur faute par une pénitence publique. Mais ces excommunications n'eurent, dans l'intention de ces premiers pasteurs, aucun effet civil. La religion, établie pour fanctifier les hommes & leur ouvrir la porte du ciel, laissa aux puissances temporelles le soin & le droit de régir leurs provinces, de statuer sur l'état & la fortune de tous les membres de la société: si donc nous trouvons les successeurs de ces premiers évêques partager dans la suite, avec les puissances de la terre, l'autorité civile & le commandement; si nous les voyons statuer sur la fortune & l'état des principaux membres de la fociété, maintenir à main armée l'exécurion de leurs décrets, disposer des peuples & des royaumes, fouler aux pieds les sceptres & les couronnes: c'est dans les constitutions humaines; c'est dans l'ignorance & l'oubli des principes du christianisme, qu'il faut chercher la source de ce désordre : essayons de la découvrir. On sait qu'il y avoit dans la répuLouis XII. 181

blique Romaine des colleges de pontifes, d'augures, & de flamines, com- ANN. 1499. posés des hommes les plus distingués, soit par leur naissance, soit par l'exercice des grandes dignités. Ces colleges formoient des tribunaux où l'on décidoit non seulement des affaires concernant le culte des dieux, mais encore de plusieurs actes civils les plus importants à la société, tels que les testaments, les adoptions, l'affranchissement des esclaves. Tous ces colleges reconnoissoient pour chef le souverain pontise, qui étoit ordinairement l'homme le plus distingué de l'Etat. C'est pour cette raison qu'Auguste & fes successeurs, lorsqu'ils voulurent, sans se rendre odieux, concentrer toute l'autorité en leur personne, en réunissant sur leur tête les principales magistratures de la république, furent si attentifs à se faire conférer la dignité de souverain pontife. Ce n'étoit pas seulement dans Rome que subsistoient ces colleges sacerdotaux, chaque cité un peu considérable en eut un on plusieurs, & ils ne furent, ainsi qu'à Rome, composés que des hommes les plus dif tingués dans l'ordre municipal. Tel

étoit l'état du sacerdoce payen lors-ANN. 1499. que la religion chrétienne, long-temps persécutée, fut non - seulement admise, mais reconnue pour la religion dominante sous le regne de Constantin. Cet empereur ne détruisit point l'ordre sacerdotal qui se trouvoit établi: au contraire, par un reste de ménagement que les circonstances rendoient apparemment nécessaire, il garda, quoique chrétien, le titre & les ornements de souverain pontife: mais il permit aux cités qui avoient embrassé le christianisme, de zemplacer les pontifes payens par des évêques. Au moyen de ce changement, ces derniers, outre la considération que leur donnoit la vertu, se trouverent revêtus d'une dignité civile, devinrent chefs du sénat & premiers magistrats. On dispute si la loi de Constantin, qui les établit juges dans leur cité, est véritable ou supposée. Sans entrer dans cette question, il suffira d'observer que depuis que les évêques se trouverent substitués, dans leur cité, aux pontifes ou prêtres payens, ils eurent un tribunal; que quelques uns, tels que S. Augus-tin, se plaignoient d'être obligés de

Louis XII. 184 consacrer aux affaires civiles & à vuider des procès, un temps qu'ils ANN. 1499 auroient mieux aimé employer à l'étude de l'Ecriture-Sainte, & aux mations du ministere sacré; qu'ils devinrent les représentants de la cité, & furent chargés de députations ou d'ambassades auprès des empereurs. Quant aux biens que possédoient alors les évêques, ils étoient de plusieurs sortes, & de nature différente : outre les aumônes ou oblations des fideles, & les terres qui avoient appartenu aux temples payens, & qui par les loix Romaines, n'étoient chargés d'aucune redevance publique, ils acquirent beaucoup de biens par testament; car il fut permis à tout le monde de léguer aux églises. Ces dernieres terres, lorsqu'elles se trouverent inscrites sur le cadastre ou po-

lyptique selon lequel se régloient les impôts, continuerent de payer à l'Etat les mêmes redevances dont elles étoient chargées dans le temps qu'elles appartenoient à des particuliers. La personne des évêques & des autres ministres de la religion, su exempte de tributs: mais comme le elergé se multiplioit, & que les ci-

🖿 toyens étoient intéressés à n'élire pous Ann. 1499. évêques, c'est-à dire, pour premiers magistrats, que les hommes les plus riches & les plus en état de les protéger, les empereurs qui commencereme à sentir le tort que des exemptions si étendues causoient à leur sisc, s'appliquerent à les restreindre; ils déclarerent que personne ne seroit promu aux ordres sacrés qu'après avoir abandonné les deux tiers de son bien à un laïc, lequel seroit tenu d'acquitter envers le fisc les redevances dont la totalité de ces biens étoit chargée : ils restreignirent la liberté de léguer aux églises, & se réserverent la liberté de confirmer ou d'annuler ces pieuses libéralirés.

Les rois barbares, qui formerent de nouvelles monarchies des débris de l'Empire Romain, furent ou plus généreux, ou moins attentifs que les empereurs. Romains: comme ils avoient moins de besoins, & qu'ils sentoient mieux la nécessité de se concilier l'amitié des peuples parmi lesquels ils venoient s'établir, ils ménagerent particuliérement les eccléssatiques qui avoient la premiere autorité dans les cités: non contents de

leur accorder une exemption person-nelle de toute imposition, ils rati- ANN. 1499. fierent indifféremment toutes les acquisitions que put faire le clergé, les legs pieux en faveur des églises ou des monasteres: ils donnerent à leurs sujets l'exemple de la magnificence & de la profusion à cet égard. Plus les temps devinrent malheureux, & plus les églises eurent de facilités pour s'enrichir: des hommes foibles & menacés par des voisins puissants acheterent la protection des évêques en leur cédant la propriété de leurs biens, qu'ils reprenoient d'eux à usufruit, ou, comme on s'expliquoir alors, à titre précaire. La fortune des évêques qui disposoient de tous les biens. appartenants à l'Eglise, dans l'étendue de leur cité ou diocèse, devint immense; leur autorité étoit encore plus confidérable. Depuis que les curies ou sénats municipaux avoient été abrogés, & qu'un comte ou officier royal se trouvoit chargé de toute l'administration, avec le droit de se choisir des vicaires & des assesseurs, le peuple auroit gémi sous le poids du desposisme, si l'évêque resté seul de cet ancien sénat, & toujours élu par

la totalité des citoyens, n'eût opposé ANN. 1499. un poids d'autorité capable de ba-lancer & de contenir celle du comte. lancer & de contenir celle du comte. L'évêque eut donc le droit d'assem-bler les citoyens, de former avec eux des délibérations communes, de s'op-poser à tour ce qui troubloit l'ordre public. Ce ne peut être qu'en qualité de représentants de leur cité, qu'on voit les évêques, dès les premiers temps de la monarchie Françoise, prendre séance dans les parlements ou assemblées de la nation, & former le premier ordre de l'Etat. En cette qualité ils participerent, sous l'autorité du monarque, à la législation, rédi-gerent les capitulaires, & veillerent à leur exécution. Ils eurent encore d'autres privileges, celui de former des assemblées particulieres ou conciles provinciaux, où ils prenoient des résolutions, qui, revêtues du sceau de l'autorité royale, avoient force de loi; celui de ne pouvoir être jugés dans aucun cas, que par leurs pairs, c'est-à-dire, par des évêques. Enfin, ils étoient tellement accrédités dans leur cité, que lors même gu'ils troubloient la tranquillité publique, on ne pouvoit les arrêter, ni s'assurer

de leur personne, qu'en imaginant quelque moyen de les attirer à la Ann. 1499. cour, ou de les surprendre hors de l'enceinte de leur ville. Ainfi l'on ne doit pas être surpris si les seigneurs les plus puissants, si les premiers officiers de la couronne regardoient l'épiscopat comme le dernier degré d'é-lévation auquel ils pussent aspirer; si les rois eux-mêmes parloient quel-quefois du fort des évêques avec une sorte d'envie. Tous ces honneurs, tous ces biens, toutes ces prérogatives, quelqu'exorbitans qu'ils puissent paroître, étoient cependant légitimes: ils n'avoient été ni surpris avec adresse, ni arrachés avec violence. La société entiere les avoit déférés volontairement à un ordre de citoyens qui lui avoit paru mériter sa confiance : c'étoit en quelque sorte un dé-pôt qu'elle avoit cru ne pouvoir mieux placer qu'entre leurs mains. Ce haut rang imposoit des devoirs civils: fi les évêques ne payoient point de tributs pour les biens qu'ils possédoient, ils étoient tenus à défrayer le soi & sa suite lorsqu'il passoir sur leurs ter-res; ils sui devoient le service de sa cour, qui consistoir à se rendre pen-

dant un certain temps auprès de sa ANN. 1499. personne, à y remplir les fonctions de conseillers; enfin ils étoient sujets au ban, ou service militaire, avec un certain nombre de chevaliers entretenus à leurs frais, toutes les fois que la guerre avoit été résolue dans l'assemblée générale de la nation. Ils possédoient donc leurs biens au même titre que l'ordre des citoyens libres & puissants, ordre qui, dans la suite, a donné naissance à ce que nous nommons la noblesse. Leur qualité de peres des pauvres, de défenseurs du peuple, de vengeurs de la sûreté publique, les rendoit d'ailleurs extrêmement chers & précieux aux yeux des citoyens. Ainsi quoique l'on puisse légitimement, douter, si certe nouvelle splendeur à laquelle ils étoient parvenus valoit mieux que leur antique simplicité, on n'auroit eu aucun reproche à leur faire si, contents des avantages que leur avoit déféré la société, ils n'avoient point aspiré à s'en attribuer de nouveaux qui ne leur appartenoient pas, si, en-richis de ses bienfaits, ils n'eussent jamais cherché à s'en séparer, ni à l'opprimer; en un mot, s'ils n'eusLours XII. 189
font jamais oublié combien il leur
étoit plus glorieux d'être peres que
ANN. 1499.
feigneurs. Mais peut-on se slatter de
trouver, sur-tour dans des secles d'ignorance & de barbarie, des ames
assez sortes pour ne s'écarter jamais
des principes de la modération & de

l'équité? Les premiers rois de la seconde race ayant changé la forme de l'élection à la couronne, qui se faisoit auparavant dans le champ de Mars, & ayant jugé à propos, pour rendre. leur personne plus révérée & plus auguste, de se faire donner l'onction sacrée, porterent sans y penser une forte d'atteinte à leur indépendance: les évêques qui leur administrerent cette onction, qui reçurent leur serment, s'imaginerent qu'ils conféroient la royauté, & qu'étant garants du serment qu'on prêtoit entre leurs mains, ils étoient suffisamment autorisés à en exiger l'accomplissement dans tous ses points, à punir les contraventions qu'on pourroit y faire. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les rois ne furent point révoltés de cette prétention audacieuse des évêques, qu'ils déclarerent que tenant

la couronne de leurs mains, ils de-Ann. 1499. voient la déposer dès qu'ils les jugeroient indignes de la porter; qu'en un mot, ils les reconnurent pour ju-ges & pour arbitres souverains de leur sortune & de leur état. Heureusement ces principes ne furent adoptés ni par la principale noblesse du royaume, ni même par tous les évêques; & comme ces derniers étoient à-peu-près égaux en autorité, ils ne pouvoient guere former un parti redoutable tant qu'ils n'auroient pas un chef assez autorisé pour les faire agir de concert. Ce chef parut, & ce su-rent encore nos rois qui contribue-zent à le saire reconnoître. Nous avons déja remarqué que tous les pontifes ou prêtre payens, auxquels nos évêques furent substitués dans l'ordre ci-vil, étoient, subordonnés au souverain pontife qui résidoit à Rome; l'évêque de cette capitale auroit donc dû naturellement se trouver subrogé aux droits du souverain pontise dont en effet il a pris le nom. Mais les premiers empereurs chrétiens ayant continué, par ménagement pour les personnes les plus considérables de l'Etat fort attachées au culte payen,

Louis XII.

a porter le nom & les ornements de fouverain pontife, sans en exercer Ann. 1499. les fonctions, il arriva que cette dignité perdit tous ses droits, & se trouva réduite à un vain titre avant que l'évêque de Rome pût s'en saifir. Une autre cause sembloit devoir assurer à ce dernier la prééminence sur les autres évêques: la hiérarchie ecclésiastique s'étant formée, comme tout le monde en convient, sur l'ordre civil & politique, & l'évêque de Rheims, par exemple, n'ayant obtenu une jurisdiction sur les évêques de Soissons & d'Amiens, que parce que la ville de Rheims, ou l'officier civil qui la gouvernoit, avoit ellemême une supériorité & une jurisdiction sur ces deux autres villes ou cités, dans le temps où elles embrasserent la religion chrérienne; il auroit dû en résulter que celle de Rome, qui avoit roujours été regardée comme la capitale ou la métropole de l'empire Romain, auroit communiqué à son évêque une suprématie & une jurisdiction sur tous les autres évêques: mais outre que Constantinople qui étoit devenue la capitale de l'empire d'Orient pou-

voit lui contester le premier rang; ANN. 1499. deux villes en Italie, savoir, Milan & Ravenne, ayant eu successivement l'avantage d'être le lieu de la résidence ordinaire des empereurs d'occident à l'exclusion de Rome, fe croyoient bien fondées à deman-der l'égalité. Ce ne fut donc point fur ces deux titres qui pouvoient essure des contradictions, que l'é-vêque de Rome fonda d'abord sa suprématie & son autorité; il en avoit un troisieme plus respectable. Jesus-Christ avoit confié le soin de son église à saint Pierre, & l'avoit établi chef ou prince des Apôtres: saint Pierre, selon une tradition de l'église que personne ne contestoit avoit fixé son siège à Rome; ce fut donc en vertu d'une institution divine, & comme légitime successeur de saint Pierre, que l'évêque de cette capitale fonda ses droits à la primauté, & exigea une dépendance des autres évêques ses freres. Il restoit cependant un embarras sur la nature de cette dépendance : devoit-elle être, par rapport à l'église universelle, pareille à celle d'un suf-fragant à l'égard de son métropoli-

tain? Cette derniere, comme nous l'avons dit, & comme tous les mo- Ann. 1499. numents l'attestent, étoit fondée sur l'ordre civil & politique reçu dans, l'empire Romain, lors de l'établifsement du christianisme, & avoit parconséquent des effets civils & déterminés par les loix : l'autre au contraire purement spirituelle, sembloit n'imposer aux évêques & aux sideles que l'obligation de se tenir unis au saintsiege, de déférer au sentiment de l'évêque de Rome en mariere de foi, & de le regarder comme le centre de l'union : elle n'emportoit donc par sa nature aucune puissance temporelle, aucune jurisdiction proprement dite. Aussi ne voyons nous point, pendant les huit ou neuf pre-miers siecles de l'église, que les papes aient pris connoissance de ce qui se passoit hors de l'Iralie, à moins qu'ils ne fussent consultés. Lorsqu'un évêché venoit à vaquer,

le clergé, la noblesse ou les citoyens distingués & le peuple, de-mandoient au roi la permission de lui choisir un successeur: celui qu'ils avoient élu devoit être confirmé par le monarque, & lui prêter ferment
Tome XXI.

de fidélité, avant que d'être sacré par AMN. 1499. les évêques voisins. Le métropolitain convoquoit de sa propre autorité ses suffragants toutes les fois que le besoin l'exigeoit, & formoit avec eux des réglements qui devoient être observés dans la province. S'il éroit nécessaire d'assembler un concile national, c'étoit le roi qui le convoquoit, qui se faisoit remettre le cahier des délibérations, qui confirmoit celles qu'il jugeoit utiles & conformes aux loix du royaume. Le métropolitain du lieu où se tenoit l'assemblée y présidoit : on n'y appelloit point le souverain pontisé, & si quelquesois on lui adressoit les canons qu'on venoit de former, c'é-toit par déférence & pour mainre-nir l'unité de doctrine & de discipline, non pour valider ou annuler un acte déja muni du sceau de l'autorité publique. Il n'avoit donc de jurisdiction temporelle que dans sa métropole, ou tout au plus dans l'Italie, la Sicile & la Provence, qui en étoient des démembrements. Cette jurisdiction même étoit inférieure à bien des égards à celle qu'exerçoient les Métropolitains ordinai-

res, dans les autres pays foumis aux 💳 barbares , à celle d'un archevêque Ann. 1499. de Rheims dans les Gaules. En voici la raison : la ville de Rome, avec une partie considérable de l'Italie, étoit restée au pouvoir de l'empe-reur de Constantinople, plus atten-tif que les rois barbares à maintenir ses droits : elle se trouvoit soumise immédiatement à un officier impérial connu sous le nom d'Exarque, lequel exerçoit une autorité absolue sur toutes les terres de son district. Le pape dont l'autorité se trouvoit d'ailleurs balancée dans Rome même par les restes de cet ancien sénat qui n'avoit point encore totalement oublié ses prérogatives, étoit soumis à l'Exarque, au-lieu que dans les royaumes barbares, les Métropolitains ne relevoient que du monarque, & participoient à l'autorité publique. Un événement qui sembloit devoir abaisser encore davantage l'évêque de Rome, le tira tout-à coup de cet état d'humilia-tion temporelle. Les Lombards établis depuis plusieurs siecles en Italie, voulant étendre leur empire, attaquerent l'Exarque & le mirent

en fuite. Le pape qui s'étoit opposé Ann. 1499. à leur invasion, qui se voyoit à la veille de tomber entre leurs mains, n'ayant aucun secours à espérer de Constantinople, s'adressa au roi des François, en le conjurant au nom des bienheureux Apôtres, de venir au secours de l'église affligée. Pepin qui tenoit alors le sceptre des François, & auquel le pape, le sénat, & le peuple Romain avoient déséré le titre de patrice ou de gouverneur de cette capitale, afin de l'engager dans leur querelle, passa les Alpes, & força le roi des Lombards à lui remettre toutes les conquêtes qu'il avoit déja faites: mais comme il ne pouvoit les conserver sans de grands frais, parce qu'elles étoient trop éloignées du reste de ses Etats; & que d'un autre côté il n'avoit aucun intérêt à les rendre à l'empereur de Constantinople, il en sit don à saint Pierre & au pape, successeur de cet Apôtre. Cétoir peu d'avoir donné des Etats au pape, si la même main qui l'avoir enrichi ne continuoit à le protéger. Les Lombards, que la crainte de Pepin avoit contenus, reprirent les armes après sa morre ils auroient sair

repentir le pontife de leur avoir suscité un si redoutable ennemi, ANN. 1499. si Charlemagne, fils & successeur de Pepin, ne fut passé une secon-de fois en Italie, & n'eût réuni le royaume de Lombardie aux vastes États [qu'il possédoit déja. Non content de confirmer la donation que Pepin avoit faite à l'église Romaine, Charles y ajouta de nouvelles possessions. Au-reste, ces possessions, quelque étendues qu'elles fussent, n'étoient point une souveraineté proprement dite, mais une simple seigneurie; puisque Pepin & Charles se réserverent sur ces terres & sur la ville de Rome même l'autorité suprême; qu'ils y établirent des commissaires pour rendre la justice en leur nom. Le souverain pontise sentant que le titre de Patrice, qui étoit celui d'un magistrat subordonné, ne convenoir plus à un prince qui tenoit sous ses loix la plus grande partie de l'Europe, sui sit désérer par le sénat & le peuple Romain, celui d'empereur d'Occident, éteint depuis plusieurs siecles. On voit bien quel motif détermina le pape à ce changement. Comme il avoit en-

couru la disgrace de l'empereur Ann. 1499 d'Orient, en appellant les François en Italie; comme les terres qu'on venoit de lui donner étoient des terres de l'empire, qu'il ne pouvoit se dispenser de rendre s'il rentroit sous la dépendance de ses premiers maîtres, il avoit le plus grand in-térêt à empêcher cette révolution; & le moyen le plus sûr de l'empê-cher étoit d'intéresser dans sa cause un prince plus puissant que l'empereur d'Orient. Il seroit beaucoup plus difficile de dire ce que Charlemagne gagnoit à ce changement. Les Etats qu'il possédoit, sans en excepter le royaume d'Italie, lui appartenoient ou à titre héréditaire consirmé par le vœu de la nation, ou à titre de conquête, suivi de l'aveu & de la soumission des peuples vaincus. Ainsi la qualité d'empereur qu'on lui con-féroit ne lui donnoit que des droits qu'il possédoit déja comme roi, & alors elle étoit inutile : ou bien elle lui en donnoit de plus étendus, & alors ce n'étoit ni au pape ni au peuple Romain à les lui déférer; c'étoit au peuple, compagnon & auteur de ses victoires, c'est-àLouis XII. 199

dire, aux François, qui savoient sans doute quels droits & quel genre Ann. 1499. d'autorité convenoient à leur chef, & fans l'aveu desquels on ne devoit rien innover en matiere de gouvernement. Il faut donc dire ou que le titre d'empereur ne fut qu'une pure décoration accordée à Charlemagne en échange des solides bienfaits dont il avoit comblé l'églisé Romaine, ou bien qu'il conféra à ce prince la supériorité territoriale ou le haut domaine sur Rome, & les autres terres qui composoient précédemment l'exarchat de Ravenne dont il avoit cédé le domaine utile au saint siege. En ce cas cette nouvelle souveraineté étoit si peu étendue, & d'un si foible produit, qu'elle ne méritoit guere d'être recherchée, & que le prince qui enseroit revêtu, s'il ne possédoit d'autres Etats, ne pouvoit qu'être le souverain le plus pauvre de l'Europe. Cependant comme l'antique majesté du peuple Romain, le nom d'empereur ou de premier officier de ce peuple, imposoient encore aux barbares, les aînés de la famille Carlovingienne qui en furent décorés,

voulurent s'en faire un titre pour ANN. 1499. dominer sur les rois leurs caders. Une juste réclamation de la part de ces princes, de sanglantes batailles forcerent les empereurs à renoncer à cette prétention. Il fallut que la dignité impériale devînt le partage d'un duc de Frioul, d'un marquis de Spolete, & d'un comte de Provence, pour achever de désabuser l'Europe. Ce ne fut qu'après qu'elle eut éré traînée par ces petits princes, à peine connus dans Rome même, qu'elle tomba enfin aux rois de Germanie. Ceux - ci, tâchant de l'unir & de la confondre, tant avec la souveraineté de cette vaste contrée, qu'avec le royaume d'Italie, seroient peut-être parvenus à la rendre redoutable aux autres souverains, si leurs démêlés avec les papes, dont nous parlerons bientôt, ne les eussent forcés en quelque sorte à ne s'occuper que de leur propre conservation. Le pape Adrien sit encore un autre présent à Charlemagne, qui bien qu'il parût sans conséquence au premier coup d'œil, opéra insensiblement une révolution dans les esprits & dans le

Louis XII. 201

gouvernement. Connoissant le desir = qu'avoit ce prince de former des Ann. 1499. écoles, & de réveiller le goût des lettres dans son vaste empire, il lui donna une compilation méthodique des actes des premiers conciles, des constitutions ou décrétales des papes, où il s'étoit glissé des pieces apocryphes & des principes auffi favorables à l'église qu'ils étoient contraires aux droits des souverains. Une critique judicieuse auroit été nécessaire pour distinguer ce qui étoit vrai & utile dans cet ouvrage, de ce qui étoit faux & pernicieux. Malheureusement la critique étoit un art ignoré dans le fiecle dont nous parlons. Charlemagne d'ailleurs n'avoit aucun motif de se défier du pape, qui tenoir toute sa grandeur temporelle de ses bienfaits, qui se reconnoissoit pour son premier sujer. Loin de redouter la puissance des évêques, il croyoit qu'il étoit de son intérêt de l'augmenter, afin qu'elle servit de contrepoids à celle des seigneurs, qui noutris dans l'exercice des armes, & ayant en leur disposition les principales forces du · royaume, commençoient à mécon-

noître le joug de l'autorité. Il fit Ann. 1499 donc adopter ces nouvelles maximes, non seulement dans les écoles qu'il fondoit, mais dans les tribunaux ecclésiastiques dont il étendoit en même temps la jurisdiction, & jusques dans ces parlements ou assemblées générales qui étoient le tribunal suprême de la nation. Ces germes ne tarderent pas à se déve-lopper : les papes se prévalant des divisions qui s'éleverent entre les successeurs de Charlemagne, essayerent de se constituer arbitres & ensuire juges de tous les dissérents qui s'élevoient entre eux. Les premiers essais qu'ils voulurent faire de leur puissance ne furent pas heureux. Les principaux membres du clergé, ceux du moins qui n'avoient point encore oublié l'ancienne constitution, s'éle-verent avec force contre ces entreprises, & défendirent avec courage l'autorité des rois. Tant que l'empire resta dans la postérité masculine de Charlemagne, les papes ne purent sortir du rang de premiers sujets. Elus par le sénat & le peuple de Rome, ils ne durent point être

intronisés sans l'aveu & l'agrément

de l'empereur : ils souffrirent dans Rome même des officiers pour y Ann. 1499. rendre la justice en son nom, & surent eux-mêmes astreints en certains cas, à rendre compte de leur conduite. Ce ne fut que vers le milieu du onzieme siecle qu'on vit l'autorité pontificale prendre un essor rapide, & menacer ouvertement les têtes couronnées. Outre l'effet général qu'avoient dû produire les fausses décrétales dont nous avons parlé, plusieurs causes avoient concouru à ce prodigieux changement. Quelques rois, par une affection peu réfléchie pour des monasteres qu'ils avoient fondés ou enrichis, les avoient soustraits à l'inspection de l'évêque diocésain, & les avoient mis sous la sauve-garde & la dépendance immédiate du pape, accoutumant ainsi une partie de leurs sujets à recourir à une protection étrangere. D'autres rois, par une dévotion outrée, avoient fait don de leurs Etats au saint-siege, s'étoient déclarés vassaux & tributaires des papes, obligeant par des imprécations & des menaces leurs successeurs à remplir les mêmes devoirs. Tous avoient toléré d'abord,

204 Histoire de France. & ensuite permis, non-seulement Ann. 1499. qu'on appellat de la sentence du juge ecclésiastique au saint - siege, mais même qu'on déclinât par un appe**l** la jurisdiction de l'ordinaire, & qu'on empêchât ainsi l'information qui ne pouvoit être bien faite que sur les lieux. Dans l'impossibilité où se trouverent les papes de vaquer par eux-mêmes à cette multitude d'affaires, ils prirent le parti de se faire remplacer par des légats auxquels ils communiquerent la plénitude de leur puissance, ne conférant d'abord cette commission qu'aux évêques les plus puissants & les plus accrédités dans la contrée où ils les établissoient. Ceux-ci plus jaloux d'un pouvoir emprunté que de leur propre autorité, & n'aspirant qu'à dominer sur leurs égaux, s'arrogerent bientôt le droit exclusif d'assembler des conciles, citerent à leur tribunal les métropolitains eux - mêmes, les suspendirent de leurs fonctions, les excommunierent, & même les dépoferent à la moindre réfiftance qu'ils laissoient appercevoir. Après avoir

asservi en quelque sorte les évêques, il ne restoit plus aux papes, pour

Louis XII. 205 devenir les plus puissants & les plus = riches souverains de l'univers, que Ann. 1499. de les séparer du corps de la société politique : c'est à quoi ils travaillerent. Les évêques, quoique élus par le clergé & par le peuple de leurs dioceses, ne pouvoient être sacrés sans un ordre du souverain, qui étoit le maître de casser l'élection si le sujet qu'on lui présentoit ne lui étoit pas agréable. Comme ils possédoient de grands biens, ils devoient prêter au roi serment de fidélité, & même, lui faire hommage pour les fiefs militaires unis à leurs églises. Dans quelques contrées ils recevoient des mains du souverain la crosse & l'an-

neau, symboles de la puissance dont ils alloient être revêtus. Ces usages étoient anciens; & n'ayant rien que de conforme à l'ordre naturel, ils avoient été suivis sans contradiction par les plus saints évêques, par les papes eux-mêmes : mais ils avoient donné lieu à un abus. Les souverains, maîtres des élections, puifqu'ils avoient le droit de rejetter ceux qu'on leur présentoit, & d'ordonner une nouvelle élection, mirent quelquefois à l'encan les pré-

latures & les abbayes. Les papes
Ann. 1499. s'éleverent avec raison comre cette profanation: mais sous prérexte d'empêcher la simonie, ils voulurent non-seulement priver les sou-verains de la disposition d'une por-tion considérable des terres & des forces de leur Etat, mais tirer entiérement l'ordre sacerdotal de leur dépendance. C'est alors qu'on posa pour principe que le sacerdoce étant d'institution divine, étoit supérieur à la royauté, qui n'étoit qu'un éta-blissement humain; qu'un prêtre par-conséquent ne pouvoit ni ne devoit être subordonné à un roi: que c'éroit une pratique monstrueuse & révoltante que des évêques, en rendant hommage, missent des mains sacrées & destinées à toucher les choses saintes, entre des mains impures & souillées de crimes : que les biens ecclésiastiques, étant consacrés à Dieu, ne pouvoient plus être employés à des usages profanes, &c. Les souverains qui avoient déja souffert sans éclater, beaucoup d'entreprises du pape ou de ses légats, se réveillerent à cette derniere, ce furent appuyés par la plus grande

Louis XII. 207 & la plus faine partie de leur clergé. Le fort de l'orage ne tomba point Ann. 1499. fur la France: deux causes y contribuerent sans doute. L'église Gallicane, formée long temps avant que la cour Romaine eût acquis toute sa grandeur, n'avoit point encore oublié ses droits ni son ancienne discipline. On avoit pu s'en appercevoir dans la longue résistance qu'elle avoit opposée à l'introduction des vicaires ou légats; au-lieu que l'église de Germanie, formée récemment, & pour ainsi dire à l'ombre de la cour Romaine, n'avoit point de tradition à opposer aux prétentions de cette cour. D'ailleurs il étoit bien plus intéressant pour le pape, déja puissant en Italie, d'étendre son autorité de proche en proche, que de l'essayer dans des contrées éloignées. Il fe flattoit, qu'après avoir triomphé de l'empereur, qui pouvoit alors être regardé comme le plus puissant souverain de l'Europe, il n'essuyeroit aucune contradiction de la part des autres souverains. Grégoire VII, car c'est lui qu'on doit regarder comme le véritable auteur de la querelle du sacerdoce

💻 & de l'empire, unissant ses intérêts Ann. 1499. à ceux des princes Saxons, que le gouvernement de l'empereur Henri IV avoit soulevés, excommunia & déposa les évêques qui formoient le conseil de cet empereur, osa le citer lui même à Rome pour rendre compte de sa conduite, menaçant de le traiter comme ceux qui formoient son conseil, s'il ne donnoit une prompte satisfaction sur tous les griefs qu'on avoit à lui objecter, & spécialement sur l'investiture des évêchés & des abbayes. L'excommunication n'étoit plus comme dans les premiers siecles de l'église une simple exclusion de l'assemblée des fideles, & de la participation aux sacrements, qui n'entraînoit aucun effet civil. Les rois ou empereurs ayant communiqué une portion du pouvoir civil & pòlitique aux évêques; & ayant intérêt que les sentences ecclésiastiques

ne demeurassent pas sans exécution, avoient donné à l'excommunication une toute autre étendue. Un excommunié, s'il n'avoit la docile attention de se faire absoudre avant un certain temps, perdoit tout droit de citoyen: il étoit proscrit & banni

Louis XII. 209 de la société, d'une maniere d'aurant plus cruelle qu'on ne pouvoit Ann. 1499 plus lui rendre aucun des devoirs auxquels l'humanité oblige, sans s'exposer à partager sa disgrace. Henri qui pouvoit légitimement contester au pape le droit de le citer à son tribunal, crut avoir trouvé un moyen plus simple d'éluder la procédure, en le faisant déclarer dans une assemblée nombreuse d'évêques & de princes, simoniaque, & intrus sur la chaire de saint Pierre. Tandis que les ennemis qu'il avoit en Germanie, enhardis par l'excommunication que le pape venoit de lancer contre lui, élisoient un nouvel empereur, il intronisoit à main armée un antipape dans la ville de Rome. Une guerre atroce fit périr des millions d'hommes, & ne décida point la querelle. L'Italie, qui étoit le principal champ de bataille, fut déchirée par deux factions, celle des Guelphes qui défendoit la cause du pape, & celle des Gibelins qui maintenoit les droits de l'empereur. L'effet de ces divisions fut également funeste aux deux contendants. Les

peuples lassés de se détruire pour

des étrangers, aspirerent ouverte-Ann. 1499. ment à la liberté. Les villes se mirent en république, & n'obéissant plus qu'aux magistrats qu'elles s'é-toient elles-mêmes choisis, elles fermerent leurs portes à l'empereur, & forcerent le pape à chercher un asyle en France. Peut-être se fussentelles maintenues dans une entiere indépendance si la concorde eûr pu s'établir entr'elles; mais l'esprit de faction ne sit pour ainsi dire que changer d'objet. On continua de voir des Guelphes & des Gibelins qui se battoient toujours, non pas comme autrefois pour les intérêts du pape & de l'empereur, mais pour s'enrichir des dépouilles de leurs adverfaires, supplanter leurs rivaux, & s'emparer de toute la puissance pu-blique. Ceux qui parvinrent à asservir leur patrie, cherchant à colorer une usurpation odieuse, s'adresserent les uns au pape, les autres à l'empereur; & en s'obligeant à leur payer une légere redevance, obtinrent facilement l'investiture des places dont on ne pouvoit alors les chasser. Quoiqu'ils se contentassent du titre modeste de vicaires de l'empire ou de

l'église, ils étoient tellement indépendants qu'ils se croyoient en droit Ann. 1459. de faire la guerre à leur suzerain, & qu'ils se dispensoient de tous les devoirs auxquels les grands vassaux étoient tenus dans les autres Etats. Ces dispositions rendirent peu-àpeu le calme à l'Italie : le pape eut la liberté de retourner à Rome. Quoiqu'il n'eût renoncé à aucune de ses prétentions, & qu'il se crût toujours en droit de déposer les rois, il étoit si peu accrédité dans Rome même, qu'il se trouvoit hors d'état de rien tenter de bien considérable. Les vicaires de l'église, convaincus qu'ils ne devoient leur grandeur qu'à sa foiblesse, & au peu de moyen qu'il avoit de les dépouiller, veilloient sur ses démarches, & faisoient échouer tous ses projets. A l'exemple des vicaires, les barons Romains levoient des troupes, formoient des traités de confédération, & avoient des intérêts directement opposés à ceux du saint-siege. Cette puissante ligue assuroit la tranquillité des autres souverains: car il n'étoit pas naturel, que ne pouvant disposer de ses propres forces, & ayant à redouter

212 Histoire de France.

des ennemis opiniâtres & domesti-Ann. 1499. ques, le pape formât des entreprises dont il ne pouvoit plus se promettre aucun succès. Il n'étoit donc de l'intérêt d'aucun souverain de briser cette digue, & Louis XII commettoit une faute capitale contre la politique en contribuant à dépouiller quelques vicaires du saint-siège, sous prétexte qu'ils n'avoient pas rempli leurs de-voirs de feudataires. C'étoit faire le procès à tous les autres, & s'exposer ou à rendre au pape une grande partie de l'Italie, sans s'être assuré qu'il ne se serviroit pas de ce bienfait pour abattre la main qui l'auroit élevé, ou à mériter sa haine en s'opposant aux nouvelles entreprises qu'il ne manqueroit pas de vouloir former. Car quelle apparence qu'après un premier succès il modérât lui-même ses prétentions? Cependant l'intention de Louis n'étoit point de rendre au pape toutes les places qu'il voudroit réclamer : il ne le pouvoit sans se faire du tort à lui-même, & sans manquer à ses engagements. Le pape avoit des prétentions sur quelques places du duché de Milan; il avoit des droits bien

Louis XII. 213 fandés sur d'autres villes possédées par les Vénitiens, le duc de Fer-ANN. 1499. rare, Bentivoglio, &c. que Louis avoit pris sous sa protection, & auxquels il venoit de garantir leurs Etats. On ne peut excuser la faute que Louis commit en cette occasion, qu'en disant que dans l'engagement qu'il prit alors avec le pape il n'étoit point question des intérêts du saint-siege, mais uniquement de ceux de César Borgia; qu'il ne s'agissoit point d'inquiéter les vicaires ou les vassaux de l'église, mais uniquement de conquerir quelques villes pour en composer un Etat au neveu du pape, lequel deviendroit lui-même un vicaire plus redoutable que les malheureux qu'on se proposoit de dépouiller. Voilà sans doute ce qui rendit Louis si facile sur l'exécution d'un traité qui devoit entraîner des suites si funestes : une autre considération acheva de le déterminer. Ne pouvant se dispenser de laisser audelà des monts des troupes nombreuses pour assurer sa conquête, il trouvoit dans le projet qu'on lui proposoit le moyen de les tenir en ha-

leine, & d'empêcher qu'elles ne

fussent à charge à ses nouveaux su-Ann. 1499 jets : il donna donc à César trois cents lances Françoises sous la conduite d'Ives d'Alegre, quatre mille Suisses, & un train considérable d'artillerie: ensuite il reprit la route de France.

La reine qu'il avoit laissée en-ceinte étoit accouchée d'une fille qu'on nomma Claude, & qui fut dans la suite mariée à François premier.

Chûte du

Un accident arrivé vers la fin de Chîte du Un accident arrive vers la fin de pour NotreDame Hift. de dans cette histoire. Le pont NotreParis, preu- Dame, qui faisoit la communication des deux principaux quartiers de Paris, & qui étoit bordé de deux rangs de maisons, quoiqu'il ne fût encore construit qu'en bois, s'écroula, & entraîna dans sa chûte quarre ou cing personnes. Les autres avertis cinq personnes. Les autres avertis du danger, avoient eu le temps de s'enfuir, & même de sauver une partie de leurs meubles. Des experts s'étoient apperçus depuis long temps du danger; ils en avoient averti les officiers municipaux, qui par une confiance aveugle ou une négligence impardonnable, n'avoient pris au-

Louis XII. 215 cune précaution pour y remédier. Le parlement fit conduire dans les pri- ANN. 1499. sons le prévôt des matchands & les échevins, les cassa de leurs charges, les déclara incapables d'en remplir aucune autre, & les condamna de plus à des amendes considérables. au profit de ceux dont les maisons avoient été détruites. On s'occupa ensuite des moyens de construire un nouveau pont, & l'on voulut qu'il fût de pierre de taille, afin de le rendre plus solide, & d'en faire un ornement pour la capitale. C'est une chose assez singuliere qu'il ne se trouva point alors à Paris d'ouvriers capables d'exécuter cette entreprise: il fut résolu qu'on en feroit venir d'Orléans, de Tours, ou autres bonnes villes du royaume. Ce fut un Cordelier Véronois, nommé Jean Joconde, qui donna les desseins du nouveau pont, & qui fut chargé de diriger les ouvriers. Il falloit des fonds considérables, & la ville se trouvoit endettée. On proposa sur cet objet divers expédients : les uns étoient d'avis de demander des indulgences au pape, & d'en appliquer le produit à cet objet d'utilité

publique: les autres vouloient qu'on Ann. 1499. fît une quête générale dans tous les quarriers de Paris. Mais comme ces fonds étoient douteux, les plus sensés opinèrent qu'il falloit demander au roi un octroi sur ce qu'on appelloit le pied fourchu, le poisson de mer, & le sel. Louis l'accorda, mais pour six années seulement. » Et ledit temps de six ans passé, » est-il dit dans les lettres, nous » voulons dès-à-présent iceux aides » de six deniers pour livre, & dix » sous sur le sel présentement oc-» troyés, être du tout abolis, an-» nullés & supprimés, sans ce que » les prévôt & échevins en puissent » jamais obtenir ni impétrer aucune » permission, continuation ou pro-» rogation «; & si d'aventure par importunité de requérants, inadvertence, ou autrement, il avenoit que aucunes lettres en fussent expédiées, nous dès maintenant pour lors les révoquons & annullons & défendons expressement à nos cours de parlement, des comptes, généraux de la justice, prévôts de Paris, & à tous nos autres officiers, qu'ils n'y obtempérent, ne les souffrent en aucune maniere, afin que de notre tenips

Louis XII.

de nouveaux subsides. Malgré cette Ann. 1499. précaution paternelle la prorogation eut lieu, sans doute parce que les officiers du parlement qui veilloient à la recette & à la dépense, & qui jugerent que sans de nouveaux secours l'ouvrage demeureroit imparfait, joignirent dans cette occasion leurs instances à celles des officiers municipaux.

César Borgia ayant joint à l'ar-mée Françoise, que le roi lui prê-Ann. 1500. toit, les troupes de l'état ecclésias exploits de tique, vint assiéger Imola: la ville César Borgia. dépourvue de garnison n'opposa aucune résistance. Elle appartenoit aux din.

enfants mineurs de Riario l'un des Belcar. vicaires du saint siège, & étoit gouvernée par Catherine Sforce, leur mere: cette femme prudente & courageuse, ne se trouvant point en état de résister à un ennemi si supérieur, avoit eu la précaution de faire passer ses enfants à Floren-ce, & s'étoit renfermée dans Forli avec ce qu'elle avoit pu ramasser de troupes, résolue de s'y désendre jusqu'à la derniere extrémité. Mais comme ses forces ne répondoient Tome XXI.

point à son audace, la place sut emAnn. 1500, portée d'assaut: elle tomba elle même
au pouvoir de son ennemi, qui la
fit conduire dans les prisons de Rome où elle auroit sini ses jours, si
d'Alegre, épris de ses charmes &
de son courage, ne l'eût demandée
& obtenue pour prix de ses services.
Après la prise de ces deux places,
l'armée marchoit à Pesaro, lorsqu'une
révolution qu'on avoit dû prévoir, &
contre laquelle cependant on n'avoit
pris aucune précaution, rappella
promptement les François à la défense
du duché de Milan.

Révolution. Ludovic en se retirant à la cour dans le duché de l'empereur s'étoit fait précéder de Milan. par ses trésors; c'étoit un moyen Guichar assuré d'y trouver de la protection:

Auton.

assuré d'y trouver de la protection:
Maximilien étoit prêt, si Ludovic
vouloit lui confier sa caisse, à le
conduire lui-même en Italie: mais
il étoit facile de conjecturer, par
la conduite qu'il avoit tenue jusqu'alors, que cette argent auroit été
consumé avant même que l'armée
eût été en marche, Ludovic se borna donc à lui demander la permission de lever des hommes d'armes
dans la Franche-Comté: il en sor-

Louis XII. 119 cents lances, & obtint pour

ma cinq cents lances, & obtint pour les conduire Claude de Vaudrei, ANN. 1500. l'un des guerriers les plus renommés de son siècle. Maximilien lui conseilloit de lever également dans ses Erats héréditaires les troupes de pied dont il auroit besoin: une con-sidération l'en empêcha. Il y avoit une antipathie & une haine invé-térée entre les Lansquenets & les Suisses: or, Ludovic crut voir que son sort dépendoit du parti que prendroient ces derniers: il les sollicita, quoiqu'il n'ignotât pas les engagements qu'ils avoient contractés avec son ennemi; & il eut, non-seulement la permission de lever parmi eux huit mille hommes, mais encore la liberté de traverser sans obstacle leur pays. A tant de facilités se joignoient les invitations de presque tous les vicaires, soit de l'église, soit de l'empire, qui n'espérant plus de conserver leur indépendance, s'ils n'excitoient promptement une révolution en Italie, offroient à Ludovic de s'unir à ses intérêts, & de partager sa fortune dès qu'il paroîtroit au-delà des Monts. Leur zele ne se bornoit point à ces Kij

promesses vagues dont on eût put Ann. 1500. se désier; ils avoient lâché dans toutes les villes du Milanès un grand nombre d'émissaires secrets, qui plaignant le fort de l'Italie, & promettant de la part de leurs maîtres des secours ou un asyle aux mécontents, les encourageoient à une révolte ouverte. La conduite licencieuse des François, les libertés qu'ils prenoient avec les semmes, avoient commencé par indisposer contr'eux un grand nombre de particuliers: une partialité trop marquée, un ton trop desposique, des abus d'autorité de la part du gouverneur, acheverent de soulever presente par tous les ordres de l'Erat. Louis que tous les ordres de l'Etat. Louis avoit cru faire une chose flatteuse & agréable à ses nouveaux sujets, en leur donnant pour les gouverner Jean-Jacques Trivulse, un de leurs concitoyens. Ce choix cependant avoit été mal reçu : car outre que beaucoup de grands seigneurs se trouvoient humiliés de recevoir des ordres d'un homme qu'ils regar-doient à peine comme leur égal, Trivulse, par son caractere & ses dispositions naturelles, sembloit

prendre à tâche de braver leur haine & de les pousser à bout. Excellent ANN. 1500. pour la conduite d'une armée, il manquoit des qualités le plus essentielles à un gouverneur de province : il étoit haut, impérieux, violent & opiniatre. Long-temps persécuté en qualité de chef des Guelphes, il crut ne devoir employer une autorité qui lui étoit confiée pour assurer la tranquillité générale, qu'à relever une faction opprimée, & à humilier par toutes sortes de moyens la faction contraire qui comprenoit la plus grande partie de la noblesse. Une autre raison souleva contre lui les bourgeois. Comme pour faciliter au toi la conquête du Milanès, Trivulse avoit annoncé la suppression totale des subsides; le peuple qui avoit pris à la lettre les termes de cette déclaration, loin de conserver de la reconnoissance des bienfaits du roi, qui l'avoit déchargé des deux tiers des impôts, se plaignoit hautement qu'on lui eût manqué de parole, & regardoit comme des exactions les foibles droits qui n'avoient point été supprimés. Les premieres étin-celles de la sédition éclaterent à

Milan: les bouchers de cette grande Ann. 1500. ville s'opposerent à la perception des droits qu'on levoit sur la viande; Trivulse en étant averti se transporta sur la place, & tirant son poignard, il étendit à ses pieds les principaux chess de la sédition: cette violence jetta la terreur dans les esprits, mais elle ne servit qu'à les aliéner de plus en plus. Ludovic instruit de tout ce qui se passoit n'eut garde de négliger une occasion si favorable; il se mit en marche au milieu de l'hiver, accompagné du cardinal son frere, s'avançant à grandes journées pour ne pas laisser le temps aux François de rassembler leurs quartiers.

Trivulse, au bruit de cette marche, manda promptement la division de l'armée que commandoit Yves d'Alegre; mais elle étoit trop éloignée pour arriver à temps, à moins qu'on ne trouvât un moyen d'arrêter Ludovic: il s'adressa aux Vénitiens, qui ayant eu leur part de la dépouille de ce prince, sembloient devoir tout risquer pour s'opposer à son rétablissement: ils feignirent, en esset, d'entrer dans

Louis XII.

les vues de Trivulse: mais craignant dès-lors beaucoup plus le voisinage Ann. 1500, des François que celui d'un prince qui se trouveroit forcé de les ménager, ils se garderent bien de lui opposer aucun obstacle. Le seul exploit auquel aboutit leur armement, fut un acte d'hostilité contre leurs alliés: car sous prétexte de garder le passage de l'Adda, ils entrerent dans Pizzi-gitone qui commandoit un pont sur cette riviere, & en démolirent promptement la forteresse, afin qu'à quelque parti qu'ils dussent rendre un jour une place si voisine de leurs frontieres, & d'où il étoit si facile de faire des incursions sur leur territoire, ils pussent être assurés qu'elle ne se trouveroit plus en état de loger une garnison.

Les François n'étoient point en Division état de demander raison de cette entre les géoffense: leurs troupes étoient foi- çois. bles, dispersées, & pour comble de malheur la division s'étoit mise parmi leurs généraux. Le comte de Ligni vouloit qu'on marchât, sans différer, au-devant de l'ennemi, & qu'on lui livrât bataille en quelque lieu qu'on le rencontrât; Trivulse K iv

s'opposoit fortement à ce coup de Ann. 1500. désespoir ; il remontroit que l'armée ne se seroit pas plutôt éloignée de la capitale, que toutes les villes se souléveroient, qu'on se trouveroit enfermé entre deux armées sans aucun moyen de recouvrer des subsistances ni de recevoir de renforts. Il vouloit donc, qu'après avoir approvisionné les principales forteresses, l'armée se choisît un poste où elle pût attendre en sûreté la jonction des troupes aux ordres d'Yves d'Alegre, & les nouveaux renforts qui viendroient incessamment de France. Quelques raisons qu'il alléguât, il ne put vaincre l'opiniatreté du comte de Ligni qui se sépara de lui avec ses partisans, & se rendit dans la ville de Come. A peine y étoit - il arrivé qu'il reçut la nouvelle que la ville de Bellinzone s'étoit révoltée, & avoit forcé la garnison à se réfugier dans la citadelle. Il détacha promptement Louis d'Ars, son lieutenant, avec ordre de se joindre à la garnison, & de faire rentrer les rebelles dans le devoir. Il étoit déja trop tard; des pelotons de Suisses. soudoyés par Ludovic étoient atriLouis XII.

vés au secours des bourgeois, & \_\_\_\_\_\_s'étoient si bien retranchés autour Ann. 1500.

de la citadelle, qu'il n'y avoit plus aucun moyen d'y entrer. Cependant Ludovic ayant ramassé un grand nombre de barques & de bateaux, couvrit en un instant toute la surface du lac de Come: Ligni qui étoit sorti pour s'opposer au débarquement, fit tirer quatre fauconneaux qui tuerent beaucoup de monde: n'ayant point assez de troupes pour border une plage d'une aussi grande étendue, il sur sorcé de se retirer promptement dans Co-me. Il avoit pris toutes les précau-tions nécessaires pour y soutenir un siège, si des nouvelles plus fâcheuses encore que les précédentes, des ordres pressants & réitérés, de la part du général, ne fussent venus l'en arracher.

Les habitans de Milan considérant que depuis le départ du comte de Ligni, il restoit peu de François dans leur ville; que Trivulse n'y vivoit plus que sur la soi publique, erurent que le moment de la vengeance étoit arrivé. Sçachant donc que ce général s'étoit rendu peu ac-

🖿 compagné à l'hôtel-de-ville, ils pren-ANN. 1500. nent tumultuairement les armes, & après s'être assurés de toutes les issues & avoir rempli la p'ace publique, ils se proposent de le massacrer: Trivulse, voyant le péril, & n'ayant aucun moyen de l'éviter, court à la principale porte, & avec sa hache d'armes renverse & écarte tout ce qui se présente: quelque valeur qu'il montrât, il auroit infailliblement succombé sous les efforts redoublés de la multitude, si Corsingue, un des gentilshommes du duc de Savoie, n'eût promptement ramassé soixante cavaliers, à la tête desquels il perce la foule, dégage Trivulse, & lui ouvre une chemin jusqu'à la citadelle. La vie de ce général étoit en sûreré; mais il voyoit avec certitude la perte du duché & de tous les François qui s'y trouvoient enfermés, s'il ne parvenoit promptement à rassembler tous ces corps épars, & à les mettre à portée d'attendre des secours; il somma trois fois le comte de Ligni de venir le joindre, menaçant de le rendre ref-ponsable vis-à-vis du roi de teus les malheurs que son obstination pourroit produire. Quelque douloureux

Louis XII. 227 qu'il fût à Ligni d'abandonner à l'en-nemi Louis d'Ars son lieutenant, & ANN. 1500. les hommes qu'il lui avoit confiés, il comprit enfin qu'il n'y avoit point de temps à perdre: il quitta donc la ville de Come, & arriva heureusement au château de Milan. Après avoir approvisionné cette forteresse & avoir laissé à d'Espi, qui en étoit gouverneur, le soin de la défendre, Trivulse & Ligni s'éloignerent de Milan, & vinrent établir leur quartier général à Mortare. Au mileu de la de Louis. consternation où tant de révoltes & d'Ars. cette fuite précipitée avoient jetté les François, la hardiesse & la prudence d'un de leurs capitaines ranimerent leur courage. Louis d'Ars qu'on n'espéroit plus de revoir, entra triomphant dans le camp. Après l'infructueuse expédition de Bellinzone, il revenoit à Come lorsqu'il apprit que cette ville étoit au pouvoir de l'ennemi, que Milan étoit abandonné, & que tous les chemins étoient soigneusement gardés : quoiqu'il n'eût avec lui que quarante hommes d'armes & quatre - vingts

écuyers, qu'il eût un vaste pays à traverser, qu'il ne sût pas même de

quel côté il devoit diriger ses pass Ann. 1500. pour apprendre des nouvelles des François, il ne désespéra point de triompher de tant d'obstacles: quittant donc les grandes routes, où il ne pouvoit manquer d'être enveloppé, il chercha des sentiers détournés, passant la plus grande partie du jour dans les bois, tombant au dépourvu sur quelques villages dont il tiroit, à main armée, des contributions & des vivres, & donnant continuellement le change aux trou-

pes destinées à l'arrêter.

Alegre trouva moins de difficulté à faire sa jonction. Il commandoit un corps d'armée en état d'inspirer de la terreur: en passant sous les murs de Tortone, il apprit que cette ville, à l'exemple de presque toutes les autres, avoit levé l'étendard de la révolte. Le parti des Gibelins, qui, de même que dans presque toutes les autres villes, étoit la faction dominante avoit opéré cette révolution, & avoit envoyé demander une garnison à Ludovic: les Guelphes profitant du voisinage des François, traiterent avec Alegre & promirent de lui livrer une des portes de la ville,

Louis XII. 229

à condition qu'ils seroient préservés du pillage, & que la vengeance ne ANN. 1500. tomberoit que sur leurs ennemis. Alegre accepta la proposition, il défendit le pillage à ses troupes; mais l'autorité du général n'est guere respectée lorsqu'on croit pouvoir lui désobéir impunément. Les soldats introduits dans la place, massacrerent indistinctement tout ce qu'ils rencontrerent & mirent la ville au pillage. Après cette sanglante exécution l'armée s'approcha des rives du Po, vers l'endroit où le comte de Ligni avoit eu la précaution d'établir un pont. Les troupes qui s'étoient déja rassemblées à Mortare paroissant suf-fisantes pour y soutenir les efforts de l'ennemi, on envoya cette nouvelle division à Novarre dont il étoit important de s'assurer.

Cependant Ludovic rentroit en posfession de la plus grande partie de ses LudovicEtats: les Bourgeois de Milan, qui,
quelques mois auparavant, l'avoient
chasse de leurs murailles, ne favoient
plus comment exprimer la joie que
leur causoit son retour. Les vicaires
de l'Eglise & de l'Empire, ceux
même qui avoient mendié si humble-

ment la protection de la France, & ANN. 1500. qui pour l'obtenir avoient consenti à se rendre tributaires, venoient en personne servir sous les étendards du libérateur de l'Italie, ou lui envoyoient l'élite des leurs troupes. Les secours furent si abondants, qu'après avoir laissé au cardinal Ascagne une division de son armée pour former le blocus du château de Milan, il se trouva encore à la tête de trente mille hommes de troupes réglées avec lesquelles il se flatta de chasser promptement les François du peu de places qui leur restoient: il falloit se résoudre ou à forcer les François dans Mortare, ce qui ne pouvoit s'exécuter sans une grande effusion de sang, ou à se rendre maître de la ville de Novarre, le seul endroit par lequel ils pussent recevoir des renforts. Il se décida d'autant plus facilement pour ce dernier parti, qu'il étoit évident qu'après la prise de certe ville, les ennemis, sans communication avec la France, poseroient les armes, ou ne songeroient qu'à s'enfuir.

Alegre, après avoir soutenu le siege pendant quinze jours, voyant que la place alloit être emportée d'assaut,

erut qu'il étoit temps de capituler : il obtint la liberté d'approvisionner ANN. 1500. la citadelle, & de sortir de la ville

avec tous les honneurs de la guerre. Cette perte en entraîna une autre qui pouvoit avoir de fâcheuses suites: les Suisses, qui formoient une partie de

la gamison, refuserent de le suivre, & passerent au service de Ludovic.

Les nations, comme les individus Conduite qui les composent, sont sujettes à fous le régna-des accès de délire & de fureur, d'a- de Louis XII. près lesquels on ne doit point juger de leur caractere: les Suisses, avant & depuis le regne de Louis XII, ont donné des preuves si éclatantes & si multipliées de leur candeur & de leur fidélité, qu'il y auroit une injustice manifeste à imputer au caractere national, les écarts où ils se laisserent entraîner pendantola durée de ce regne. Dans leur premier traité avec ce monarque, non-seulement ils l'avoient reconnu pour duc de Milan, mais ils s'étoient obligés par ferment à ne plus entretenir de liaisons avec ses ennemis, & nommément avec Ludovic; de ne point lui fournir de secours, & d'empêcher qu'aucune armée ne passat sur leurs terres pour

venir attaquer le duché de Milan. Ann. 1500. Cependant, au mépris de cet engagement, à peine Ludovic forma-t-il le projet de recouvrer ce duché, que, non contents de ne point s'opposer à fon passage, ils lui permirent de le-ver parmi eux tous les soldats dont il auroit besoin. Après cette premiere infraction, quatre mille de leurs su-jets jugeant les affaires des François désespérées, les abandonnent dans leur détresse, & vont, sans pudeur, se joindre à leurs ennemis: cependant les Suisses n'avoient point renoncé à leur traité avec Louis; ils continuoient d'en recevoir des pensions, & ils étoient si éloignés de lui témoigner aucun mécontentement, que le baillif de Dijon s'étant présenté dans le même temps pour faire de nouvelles recrues, ils lui accorderent, sans balancer, dix mille soldats. A peine les avoient ils vus partir, que faisant attention à la nécessité où ils les mettoient de s'égorger mutuellement, puisqu'ils étoient à-peu-près en nombre égal dans les deux armées, ils firent fignifierun ordre politif, tant à ceux qui avoient pris parsi pour Ludovic, qu'à ceux

Lours XII.

qu'ils venoient d'envoyer au roi de France, d'éviter d'en venir aux mains, Ann. 1500. & de retourner promptement dans leur patrie : les soldats ne se tirerent de l'embarras où ces démarches contradictoires de leurs supérieurs les jettoient, qu'en trahissant lâchement un des partis, & en se por-tant ensuite contre l'autre à des at-

tentats impardonnables.

Après la réduction de la ville de Arrivée de Novarre, Ludovic se trouva dans une la Tremouille. Prise de nouvelle perplexité; carn'étant point Ludovic encore maître de la citadelle, il ne du carc pouvoit abandonner la ville sans s'exposer à la perdre; & s'il prenoit le parti d'y laisser une nombreuse gar-dinnison, il affoiblissoit tellement son armée, qu'il la mettroit hors d'état pariement. de chasser les François de Mortare: il jugea donc qu'il devoit avant tout se rendre maître de cette forteresse qui l'inquiétoit; mais les François ne lui en laisserent pas le temps. Dès que-Louis eut été informé de la révolution qui se préparoit dans le duché de Milan, il avoit donné ordre à la Trémouille de conduire promptement au-delà des Alpes cinq cents lances, & quatre mille Gascons, aux-

Guicchar-Belcar. Regist. du Brancome. Ferron.

nuels devoient se joindre dix mille Ann. 1500. Suisses levés par le baillif de Dijon. Cette nouvelle armée s'étant jointe aux troupes qui étoient encore en Italie, s'approcha de Novarre & ferma le chemin de la retraite à Ludovic. Ce fut sans doute une grande imprudence à ce malheureux prince de s'être laissé enfermer à l'extrémité de ses Etats, n'ayant avec lui qu'une armée de mercenaires, qui ne lui étant attachés que par l'appas d'une folde assez modique, pouvoient le trahir, & devoient même naturellement l'abandonner dès qu'il ne pourroit plus les payer. L'usage où l'on étoit en Italie de n'employer que ces sortes de troupes, contribua sans doute à l'aveugler : il ne tarda pas à sentir la faute qu'il venoit de commettre; car, dès que les François se furent approchés, les Suisses qui étoient dans la ville, & qui formoient toute son infanterie, commencerent à entretenir un commerce réglé avec ceux qui étoient dans le camp: peu après ils se mutinerent, demandant insolemment leur paie. Comme il r'avoit point de quoi les satisfaire, il sut obligé de leur distribuer sa vaisselle

d'argent, & de les prier de s'en con-tenter jusqu'à ce qu'il eût fait venir Ann. 1500. de l'argent de Milan : il envoya effectivement un courier au cardinal son frere, non pas pour lui ordon-ner de lui envoyer de l'argent, mais pour lui recommander d'abandonner le siege du château, & de s'avancer avec les troupes Milanoises qu'il commandoit, jusqu'à un certain endroit où il espéroit de pouvoir le joindre. Pour y arriver il falloit livrer une bataille : il assembla les principaux officiers, & après leur avoir remontré d'un côté la nécessité de se mettre promptement en liberté pour se dé-Tober aux horreurs de la famine dont on étoit menacé, & de l'autre la facilité de s'ouvrir un passage, puisqu'ils étoient encore en plus grand nombre que ceux qui entreprenoient follement de les assiéger; il les sit consentir sans peine à tenter le succès d'un combat. Mais comme les Suisses formoient de part & d'autre presque toute l'infanterie, on ne put se dispenser de les opposer les uns aux autres. Ceux du parti de Ludovic ne manquerent pas alors de se prévaloir des ordres de leurs supé-

rieurs pour refuser de se battre con-ANN. 1500, tre leurs freres : ils rentrerent précipitamment dans la ville, & furent suivis du reste de l'armée, qui n'étoit plus en état de faire face à l'ennemi. Dès ce moment les Suisses traiterent ouvertement avec les François, & obtinrent facilement la liberté de se retirer: les chevaliers Francomtois se trouverent heureux qu'on voulût bien leur accorder les mêmes conditions; tous convinrent qu'ils défileroient au milieu de l'armée avec armes & bagages, & qu'ils se retireroient dans leur patrie sans causer aucun dommage. Ludovic fondant en larmes, couroit inutilement dans tous les quartiers, cherchant à exciter la compassion, & implorant la protection des officiers & des simples soldats; il les conjuroit par leur ancienne amitié, par égard pour eux-mêmes, de ne pas livrer un suppliant, un malheureux entre les mains de ses plus mortels ennemis: toute la grace qu'il put obtenir, fut d'être admis parmi eux, & de tâcher de s'évader à la faveur d'un déguisement. Craignant apparemment que son teint bazanné, sa taille grêle ne le trahîssent sous

Lours XII. 237 l'habit d'un Suisse, il se déguisa en = cordelier, & monté sur un mauvais Ann. 1500. cheval il se mêla dans les rangs en qualité d'aumônier. Galéas de Saint-Séverin général de l'armée, ses deux freres Fracasse, & Antoine-Marie. prirent des habits de Suisses; mais soit que leur embarras servît à les faire remarquer, soit, comme il est plus vraisemblable, que les Suisses les eussent décelés, ils furent tous reconnus & arrêtés sans que personne entreptît de les défendre. Le cardinal Ascagne ne put se dérober au malheur qui sembloit attaché à sa maison. Il s'étoir avancé au lieu du rendez-vous, lorsqu'il apprit que son frere étoit prisonnier: craignant un sort pareil, il s'enfuit précipitamment avec quelques cavaliers affidés. Déja il avoit traversé la plus grande partie du duché, & touchoit aux frontieres, lorsqu'accablé de lassitude, épuisé de fatigues, il crut pouvoir goûter un mo-ment de repos: il entra dans la maison d'un gentilhomme qu'il croyoit lui être dévoué. Bernard Lando, c'étoit le nom de ce gentilhomme, le reçut avec tous les égards dûs à sa naissance & à son rang; mais à peine

e le vit-il endormi, qu'il courut cher-ANN. 1500. cher une garnison Vénitienne qui étoit dans le voisinage, à laquelle il ne rougit point de livrer son bien-faiteur & son hôte. Louis n'étoir pas content de la conduite équivoque que les Vénitiens avoient tenue durant cette guerre; il sentoit d'ailleurs qu'il importoit à la sûreté du duché de Milan de ne pas laisser en des mains suspectes un pareil prisonnier: il l'envoya redemander comme devant lui appartenir, puisqu'il avoit été arrêté sur ses terres; il redemandoit, avec le cardinal, non-seulement ceux qui avoient été pris à sa suite, mais Baptiste Visconti & quelques autres proscrits auxquels la république avoit accordé un asyle & des letrres de sauve garde, même contre les François: enfin il sommoit le sénat de lui rendre l'épée & la tente de Charles VIII son prédécesseur, qu'ils avoient achetées de quelques stradiots après la célebre bataille de Fornoue, & qu'ils montroient aux étrangers comme un gage de leur victoire prétendue. Il menaçoit, si l'on ne satisfaisoit promptement à ses demandes, d'aller lui même se faire justice à la

Lovis XII. tête de son armée. Quoique la plupart de ces propositions parussent du-Ann. 1500 res & injurieuses à la république, le sénat jugea qu'il étoit plus expédient d'y déféer, que d'aigrir un voisin puissant & trop redoutable. Le cardinal fut enfermé dans le château de Bourges où le roi avoit été lui même prisonnier sous le regne précédent: quant à Ludovic, il fut mis d'abord à Pierre Encise, ensuite au château du Lis Saint-George, & enfin au château de Chinon, où il termina dix ans après sa malheureuse carriere, sans avoir pu obtenir la permission de voir le roi. Comme il unissoit beaucoup de pénétration à une éloquence vive & infinuante, il se flattoit qu'étant venu à bout de subjuguer, par l'art de la parole, tous ceux avec qui il avoit eu à traiter, il triompheroit aisément de la haine du monarque, & deviendroit peut-être son ministre de confiance s'il parvenoit à l'entretenir: toujours prévenu en faveur de cette politique artificieuse qui l'avoit si mal servi, il s'amusoit à en graver les maximes sur les murs de sa prison.

Il ne restoit plus d'ennemis dans de brouille-

les Suiffes.

Guicchar

Berhune.

le duché de Milan; mais il n'étoit Ann. 1500. pas facile de contenter les alliés. Les rie entre les Suisses, persuadés que la France leur devoit cette importante acquisition, exigeoient un salaire proportionné à ce service: Louis de son côté, toujours dirigé par des principes d'une stricte économie, s'en tenoit rigou-Manus. de reusement aux termes des traités. C'étoit à Pavie que devoit se faire le paiement: les trésoriers, qui savoient les intentions du monarque, rejetterent sans ménagement les demandes exhorbitantes des Suisses, & allumerent la fureur d'une soldatesque effrénée. Une troupe de mutins briserent les portes de la chambre où étoient ces trésoriers, saissrent le baillif de Dijon par les cheveux, le foulerentaux pieds, & l'auroient mis en pieces s'il n'eût été promptement secouru. Il fallut transiger avec eux, & satisfaire à une partie de leurs demandes: cette foumission ne les réconcilia point avec la France. Leur chemin les conduifoit à Bellinzone, la premiere ville du duché de Milan qui se fût soulevée en faveur de Ludovic, & celle par conséquent qui devoit s'attendre à être punie exemplairement

Louis XII.

ment par les François: les Suisses s'en 💳 emparerent du consentement des ha- Ann. 1100. bitants, & la garderent pour nantissement des sommes qu'ils prétendoient leur être dûes. Il n'eût tenu qu'à Louis de la retirer dans ces premiers moments en sacrifiant une somme modique; mais soit qu'il ne connût pas encore toute l'importance de ce poste qui alloit donner aux Suisses une libre entrée dans son duché, soit plutôt qu'il craignît de rendre son autorité méprisable aux yeux des étrangers, s'il rachetoit une injure dont il devoit tirer raison; il négligea pour lors une occasion qu'il regretta souvent dans la suite.

Les habitants des autres villes, sans appui, sans protection, attendoient en silence ce qu'il plairoit au vainqueur d'ordonner de leur sort. Outre din. des insultes récentes & publiques, le bruit s'étoit répandu que pour mieux signaler leur haine ils avoient massacré sans miséricorde, dans les hôtelleries, les pélerins & les autres voyageurs François que les indulgences du jubilé attiroient cette année à Rome, & qui traversant sans désiance un pays foumis à la domination

Tome XXI.

Belcar.

Ferron.

de leur maître, s'étoient trouvés

ANN. 1500. renfermés au milieu d'une troupe de tigres altérés de leur sang. Un tel forsait pouvoit donner lieu à de terribles représailles. Heureusement pour les Milanois, Louis avoit confié son autorité à un homme éloigné par état & par caractere de toute cruauté. Le cardinal d'Amboise qui étoit passé en Italie avec la Trémouille, & à qui Louis avoit donné de pleins pouvoirs, modéra la colere des soldats, & ne condamna les habirants qu'à des amendes pécuniaires qu'il n'exigea pas à la rigueur, & sur lesquelles il leur accorda des

Expédition infructueule contre Pile.

Ibid.

remises considérables.

Les troupes étoient sans occupation dans le duché de Milan; cependant l'expérience du passé, les menaces de l'empereur Maximilien ne permettoient pas qu'on les en tirâr. Le cardinal chercha un moyen de leur procurer de l'emploi. Plusieurs princes voisins, malgré leurs engagements avec la France, s'étoient déclarés en faveur de Ludovic & lui avoient fourni des secours: on avoir donc un motif plausible de les punir. Les Florentins, au contraire, quelques instances que leur eût faites Ludovic,

avoient perlisté constamment dans leur alliance avec la France, ils de-ANN. 1/00. mandoient instamment qu'on les remît en possession de Pise, comme Charles VIII & Louis XII lui-même s'y étoient si solemnellement engagés. Ils promettoient de payer & de nourrir en partie les troupes que le roi daigneroit leur prêter, & de fournir à leur tour au roi, pour prix de ce service, des secours d'hommes & d'argent, lorsqu'il entreprendroit la conquête du royaume de Naples. Ces propositions étoient balancées par des offres & des sollicitations contraires. Les républiques de Gênes & de Luques, qui s'étoient déja enrichies des dépouilles de celle de Florence, & qui dèslors se trouvoient intéressées à la tenir dans l'abaissement, offroient de donner sur-le-champ cent mille ducats, & d'en payer annuellement cinquante mille si, loin de rendre aux Florentins la ville de Pise, le roi consentoit à leur ôter encore le port de Livourne, dont la propriété appartenoit aux Pisans. Trois seigneurs puissants appuyoient les de-mandes de ces deux républiques ja-

I louses, le comte de Ligni par haine Ann. 1500. contre les Florentins, Jean-Louis de Fiesque, & Jean-Jacques Tri-vulse par ambition e ils se flattoient l'un & l'autre que les Pisans, lassés des désordres d'une anarchie populaire, les choisiroient pour chefs & pour princes de leur république, conformément à ce qui s'étoit pratiqué en beaucoup d'autres villes d'Italie. Ils représentoient que ce seroit agir contre les intérêts de la France, que de contribuer au rétablissement de la puissance des Floren-tins; que cette république soumise & rampante, tant qu'elle auroit besoin de protection, ne se verroit pas plutôt en état de se soutenir par elle même, qu'elle se ligueroit avec les autres puissances jalouses de la grandeur des François, & contribueroit de toutes ses forces à l'abartre. Malgré ces remontrances intéressées, le cardinal accorda aux Florentins six cents lances à la solde du roi, trois mille cinq cents Suisses & autant de Gascons qui devoient être payés par des commissaires de la république. On leur offroit, pour commander cette armée, Yves d'Alegre qui avoit acquis la réputation Loves XII. 249

d'un des meilleurs généraux de son siecle: mais persuadés que la ter- Ann. 1500. reur du nom François suffiroit pour soumettre les Prsans, ils cherchoient moins un habile général qu'un homme dont la probité leur fût connue: en conséquence ils s'obstinerent à demander Hugues de Beaumont 🔊 qui sous le regne précédent leur avoit rendu Livourne, conformé, ment à l'ordre qu'il en avoit reçu du roi. Beaumont ne marcha point directement à Pise; il avoit été chargé de tirer des contributions de la plupart des princes ou vicaires, qui, ayant pris parti pour Ludovic, avoient donné lieu à la révolution arrivée dans le Milanès. Les seigneurs de Correge, de Carpi & de la Mirandole en furent quittes pour vingt mille ducats. Bentivoglio en paya quarante mille; le marquis de Mantoue obtint la permifsion de traiter directement avec le roi : quelques autres moins puissants perdirent leurs Etats. Un mois entier s'étoit écoulé dans ces diverses expéditions : les Florentins, sur qui rouloit une partie de la dépenle, puisqu'ils étoient chargés de la Liij.

paie de l'infanterie, se plaignoient ANN. 1500. d'un si long retardement, & représentoient avec force, qu'en laissant aux Pisans tout le loisir de se fortifier, on rendoit l'entreprise qui faisoit le principal objet de l'armement, ou tout - à - fait impraticable, ou du moins difficile & ruineuse. Beaumont sentant la solidité de leurs raisons, se hâta d'entrer sur le territoire de Pise. Avant de se porter à aucune hostilité, il députa Janot d'Arbouville & Hector de Montenart, deux de ses principaux capitaines, pour déclarer aux Pisans qu'ils eussent à obeir aux ordres du roi, & à rentrer d'euxmêmes fous le joug de leurs anciens maîtres. Les magistrats ayant conduit en cérémonie les deux chevaliers François à l'hôrel de ville, leur montrerent le portrait de Charles VIII, auteur de leur liberté, auquel les citoyens rendoient tous les honneurs qui étoient compatibles avec le Christianisme : après leur avoir demandé s'ils reconnoissoient ce grand roi, & s'être étendus sur ses louanges, ils protesterent que devant aux François un bien plus précieux que la vie, ils étoient réso-

Louis XII. lus de s'exposer à tout pour ne point se séparer d'un peuple si gé-Ann. 1500. néreux. Ayant ensuite prouvé par des monuments historiques, que Pise, pendant une longue suite de siecles, avoit fait partie du duché de Milan, ils demanderent aux chevaliers si, par leur protection, ils ne pouvoient pas obtenir que le roi voulût bien les compter encore au nombre de ses sujets. N'ayant pu obtenir une réponse satisfaisante sur cet article, ils déclarerent qu'ils étoient prêts à subir toutes les conditions qu'il plairoit au roi de leur imposer, pourvu qu'il promît de ne point les livrer à des loups ravissants, à des tirans impitoyables, tels que les Florentins; & au cas qu'ils ne pussent obtenir cette derniere faveur, ils le supplioient du moins de leur accorder un asyle sur les terres de son obéissance, préférant, disoient ils, l'exil, la pauvreté & l'abandon aux horreurs qui leur étoient réservées dans leur patrie. Un spectacle plus tou-

chant encore attira les regards des chevaliers: cinq cents jeunes filles vêtues de blanc, les cheveux épars

& conduites par deux matrônes, L iv

= entrerent dans la salle de l'assem-Ann. 1500. blée, & embrassant leurs genoux, elles les conjurerent de se rappeller le ferment solennel qu'ils avoient fait, en recevant l'ordre de chevalerie, de se déclarer les défenseurs des dames & demoiselles, & de ne pas les livrer à la brutale insolence de leurs ennemis. Arbouville & Montenart, baissant les yeux & n'ayant rien à répondre, vouloient se retirer; la troupe innocente, leur remontrant que s'ils lui refusoient le fecours de leur épée, ils ne pou-voient au moins lui refuser celui de leurs prieres, les entraîna devant une image de la sainte Vierge où elles se mirent à chanter, tant piteusement & de voix si très-lamentables, que là n'y eut ni François, ni autre à qui elles n'arrachassent des larmes. Les députés chargés de préfents revinrent au camp, & rendi-rent compte à l'assemblée de ce qu'ils avoient dit, vu & entendu. Il étoit difficile à des François de vaincre un peuple qui leur opposoit de pareilles armes. La plupart des officiers crurent qu'on devoit atten-

dre un nouvel ordre du roi : mais Beaumont ne voulant écouter que

Louis XII. le devoir, marcha en avant & in- 💳 vestit la place. Austi-tôt il s'établit Ann. 1500. un commerce suivi, entre les asségeants & les assiégés : rous les soldats François qui se présenterent, soit de nuit, soit de jour aux portes de la ville, furent admis sans difficulté: on tâchoit de les bien régaler; on les chargeoit même de quelques boureilles de vin pour porter à leurs camarades; on les avertissoit des endroits où étoient établies les batteries, & de l'heure où l'on devoit tirer le lendemain, afin qu'ils pussent s'en garantir. Beaumont à qui ce commesce déplaisoit, n'avoit point assez d'autorité pour le rompre: Ligni & Trivulse, n'ayant pu empêcher cette expédition, avoient en l'adresse de n'y envoyer que des officiers qui leur étoient dévoués, & qui, assurés de leur protection, n'exécutoient aucun des ordres de leur général. Le feul remede qu'il trouva à ce désordre, fat d'abattre promptement une partie des murailles, & de faire monser les troupes à la bréche : les soldars obéirent; mais ils trouverent, der-

ziere le mun qu'on venoir de ren-

verser, un fossé profond qu'ils ne ANN. 1500. purent ou ne voulurent pas franchir. Ceux qu'on envoyoit à la découverte laissoient passer tous les convois & les renforts qui venoient dans la ville, attaquoient & dissipoient ceux qui venoient au camp, afin de donner aux troupes un prétexte spécieux de se mutiner. Ce projet réussit : on poussa la témérité jusqu'au point de saisir & d'emprisonner les commissaires Florentins: bientôt l'infanterie, qui n'étoit composée que de gens sans aveu se dissipa : quelques compagnies de cavalerie suivirent cet exemple, & la désertion devint si générale, que Beaumont sut con-traint de s'ensuir à l'entrée de la nuit, abandonnant à l'ennemi les malades & les blessés qui ne pouvoient suivre le reste de l'armée. Ils s'attendoient à être égorgés; mais les Pisans ne démentirent point la conduite qu'ils avoient tenue jusqu'alors avec les François: attirés par les cris de ces malheureux, ils sortirent dès la nuit même avec des flambeaux. les conduisirent ou les emporterent dans la ville, & après avoir pris soin du rétablissement de leur santé, ils leur donnerent tout l'argent dont ils

Les Florentins se trouvoient dans une situation déplorable : ils avoient congédié leurs troupes pour se met-tre en état de solder l'infanterie Françoise : ils avoient contracté des dettes considérables. Cependant il leur restoit moins d'espérance que jamais de recouvrer Pise: ils étoient sans troupes, sans argent, entourés de tous côtés par des ennemis ár-més & acharnés à leur perte : ils se plaignirent amérement à Louis de la conduite de ses troupes; mais pour comble de disgrace, ils le trouverent déja prévenu contr'eux. Les officiers n'avoient pu excuser leur conduite qu'en rejettant toute la faute sur les commissaires de la république qu'ils accusoient hautement d'avarice, d'opiniâtreté & de négligence. Fussent-ils parvenus à se laver de tous ces reproches, il en restoit un auquel ils ne pouvoient répondre, c'étoit l'obstination qu'ils avoient montrée à rejetter Alegre qu'on leur avoit offert pour général, & la préférence qu'ils avoient accordée la Hugues de Beaumont, qui bien

L vi

qu'homme de probité & bon capi-Ann. 1500, taine, n'avoit point encore acquis assez d'autorité pour commander une armée. Le roi cependant, sensible à l'affront qu'avoient essuyé les armes Françoises, promit aux Florentins de leur prêter encore une fois ses gens d'armes, pourvu que de leur côté ils prissent mieux leurs mesures. La crainte d'une nouvelle trahison, l'épuisement où étoit tombée la république, & les brouilleries intes-. tines qui la déchiroient, firent né-

gliger ces offres.

Conduite d'Alexandre far Borgia. Légation du cardinal

d'Amboile. Guicchar-

Auton. Thomasi. Parlement.

vi & de Cé- de cette infructueuse expédition, & qu'on avoit dessein de tenir en Italie, n'y resterent pas long-temps oilives. Alexandre VI & Célar Borgia les demandoient avec instance. On avoit une raison assez plausible Regift. du de les refuser sans encourir le reproche de légéreté ni d'inconstance. Lorsque Ludovic étoit rentré en ltalie, Trivulse avoit non-seulement mandé les troupes Françoises que conduisoit Alegre, mais il avoit sommé César, en vertu des traités qu'il avoit avec la France, de lui amener son armée, en lui remon-

Les troupes qui étoient revenues

trant que de la conduite qu'il tiendroit dans cette conjoncture dépen- Ann. 1500. doient le salut des François, & la conservation du duché de Milan. César qui ne pouvoir alors prévoir quelle seroit l'issue de cette guerre, ni si l'empereur lui-même ne descendroit pas en Italie, avoit laissé partir Alegre qu'il ne pouvoit retenir; mais avoit cantonné ses propres troupes dans ses nouvelles conquêtes, & s'étoit retiré tranquillement à Rome pour y attendre l'événement. A la vérité le pape & son fils avoient tâché d'effacer cette marque d'indifférence & de mépris : car lorsqu'on leur eut appris que Ludovic & le cardinal Ascagne étoient prisonniers, ils ne rougirent pas d'interrompre les exercices du jubilé pour ordonner des réjouissances publiques : ils abandonnerent au pillage les palais des deux malheureux, ranconnerent ou emprisonnesent leurs domestiques, leurs parents & leurs amis. Comme on savoit apprécier à la cour de France ces démonstrations tardives & indécentes, on n'auroit eu aucun égard à leur requête, si deux puissants motifs n'eussent enfin décidé en leux

254 Histoire de France.

faveur le roi & son premier minis-Ann. 1500 tre. Possesseur du Milanès, Louis n'en desiroit que plus ardemment de faire valoir les droits qu'il avoit fur le royaume de Naples. Le suffrage & l'alliance du pape qu'on regardoit comme suzerain de cet Etat, pouvoient lui en faciliter les moyens. Le second motif qui le portoit à conserver l'amitié du pape, faisoit d'au-tant plus d'impression sur son cœur qu'il s'agissoit de l'intérêt public. Louis, comme nous l'avons vu, avoit commencé son regne par retrancher presque tous les abus qui défiguroient le gouvernement. Le corps par où il auroit dû naturellement commencer, s'étoit jusqu'alors dé-robé à la réforme. Les ordres religieux qui s'étoient soustraits pendant

des temps d'anarchie à la jurisdiction de l'ordinaire pour se mettre sous la protection & l'inspection immédiates du saint-siege, avoient insensiblement perdu de vue l'objet de leur premiere institution: les maisons régulières de l'un & de l'autre sex étoient devenues des écoles de scandale. On ne doit pas omettre ici que le désordre n'étoit point

encore général; que plusieurs dévots = personnages, plus éclairés & plus zé- ANN. 1500. lés que les autres, avoient déja commencé la réforme : mais comme ils manquoient d'autorité, leur exemple & leurs exhortations ne touchoient que la partie la plus saine de leur communauté; & le mal auroit continué à faire des progrès, si l'on n'y eût appliqué un remede plus efficace. Louis demandoit donc pour son pre-mier ministre la qualité de légat à latere, afin que d'Amboise réunissant en sa personne toute l'autorité ecclésiastique à la puissance séculiere, il pût, sans rencontrer d'obstacles, tendre au but qu'on desiroit, & employer, pour y parvenir, les moyens les plus expéditifs. Cette demande, quelque louable qu'en fût le motif, ne pouvoit manquer de déplaire à la . cour de Rome : un légat à latere représentoit la personne même du pape dans la contrée où il étoit établi : il accordoit de sa propre autorité les dispenses & toutes les graces pour lesquelles on avoit ordinairement recours au saint pere; il privoit donc, pendant tout le temps que duroit sa légation, la cour Romaine des profits

🖿 ou revenus qu'elle étoit dans l'ufage Ann. 1500. de toucher auparavant : on craignoit, d'ailleurs, que la France, déja moins dépendante qu'aucun autre Etat, ne saisît ce moyen pour empêcher qu'une partie de son argent ne sortit du royaume; qu'elle n'insistat pour avoir un légat perpétuel, & que ce qui n'é-toit qu'une faveur passagere ne devint un droit. Ces considéracions auroient sans doute engagé Alexandre à éluder la demande du monarque, s'il ne se sût fait une loi de sacrisser tout autre intérêt à celui de son fils. Il accorda an cardinal d'Amboise la qualité de légat en France pour dixhuit mois, & reçut en échange les troupes dont il avoit besoin.

Réforme des ordres religicux.

Parlement. Felibien.

Revêtu de cette nouvelle dignité, le cardinal d'Amboise sur reçu à Registres du Paris & dans les autres villes du royaume avec tous les honneurs qu'oneûr pu rendre à un souverain étranger : un an s'écoula avant qu'il eût pu rassembler, soit des diverses provinces de France, foir des Erats voisins, les religieux dont il avoit besoin, pour travailler efficacement à la réformasion. Lorsque tout fut prêt, il mit la main à l'œuyre, s'adressa d'abordi

Louis XII. 257

au couvent des Jacobins de Paris: == cette maison seule renfermoit qua- ANN. 1500, tre cents religieux, la plupart étudiants. Les évêques d'Autun & de Castellamare s'y étant transportés de la part du légat, firent lecture aux religieux des principaux points, de leur regle, & les sommerent, ou d'en jurer l'observation; ou de sortir du couvent. Les Jacobins refuserent l'une « l'autre de ces conditions, & renvoyerent les commissaires avec mépris. Ceux-ci revinrent le lendemain avec une escorte de gens armés, & trouverent les religieux en état de défense. On parvint cependant à les tirer hors de leurs retranchements & à les chasser de la ville; mais au moment qu'on s'y attendoit le moins, ils rentrerent par une porte dérobée, sourenus de plus de douze cents écoliers qui cachoient des armes sous leurs longues robes; ils battirent le gardien, & commirent beaucoup d'autres excès non moins scandaleux. Il fallut leur livrer un nouvel assaut. Chassés une seconde fois, ils furent réduits à mendier sur les grands chemins : à la place;

258 Histoire de France.

de ces hommes indisciplinés, le car-Ann. 1500. dinal introduisit dans le couvent de la rue saint Jacques, des dominicains de la réforme de Hollande, sous la direction de Jean Clerée, confesseur du roi.

Les cordeliers, instruits par l'exemple de leurs voifins, se conduisirent d'une maniere moins violente. Ayant su l'heure où les mêmes commissaires devoient se rendre dans leur maison, ils exposerent le saint sacrement & se mirent à chanter laudes, vêpres, complies & le salut.: les commissaires n'osant d'abord les interrompre dans une si sainte occupation, attendirent long temps que l'office finît : s'appercevant qu'on les jouoit, ils voulurent parler & ordonnerent le silence de la part du roi : mais les religieux, qui savoient ce qu'on avoit à leur annoncer, chantoient tous à la fois, & recommençoient leurs antiennes avec plus de force qu'auparavant. Enfin, après plus de quatre heures les commissaires impatientés prirent le parti de se retirer, & les chants cesserent pour ce jour-là. Le lendemain les commissaires revintent & trouLouis XII. 259

verent les cordeliers dans la même posture, & toujours chantant à gorge Ann. 1500. déployée: mais comme on n'avoit pas dessein de laisser durer plus longtemps cette scene scandaleuse, les commissaires étoient accompagnés de Jacques d'Estouteville & de Guillaume de Poitiers, l'un prévôt, l'autre gouverneur de Paris; de cent archers de la garde du roi avec quelques magistrats, & cinquante cordeliers observantins, sous la conduite d'Olivier Maillard, qu'on avoit dessein d'établir dans le couvent. Cette nombreuse compagnie força les cordeliers de faire silence, & d'écouter les ordres du roi. On les somma de recevoir la réforme des observantins, d'obéir à Olivier Maillard, ou de sortir à l'heure même du couvent. Voyant les pauvres freres qu'on se mettoit en devoir de les chasser, les anciens se prirent à pleurer & douloir tant piteusement, que là n'y eut homme à qui le cœur n'amollit de compassion: les autres dépouillerent leurs habits, disant que plutôt renonceroient à l'ordre, & vivroient en apostasse, que d'être foumis aux observantins; & les autres comme mais & confus ne surent

Ann. 1500, que à tant étroite regle eussent été obligés, ja n'eussent fait ceinture de corde nouie. Pressés de prendre un parti, les cordeliers déclarerent qu'ils consentoient à la rétorme, pourvu qu'elle fe fit par tel religieux de leur ordre qu'il plairoit au légat de nom-mer, & qu'on ne les forçat point à se soumettre à Maillard & à ses observantins: cette proposition, après quelques débats sur jugée raisonnable : frere Olivier fut renvoyé du couvent, & la réforme s'opéra par des moyens plus doux & aussi certains que ceux qu'on avoit d'abord ima-ginés. On suivit la même méthode par rapport à la réforme de l'abbaye de saint Germain - des - Prés & de toutes les communautés du royaume : on permit à tous les religieux qui se croiroient lésés, d'appeller de la sentence des commissaires à la cour de parlement, & l'on ne priva

de leur état que ceux qui se monsuites des trerent absolument rebelles & incor-

Célar Borgia. Ligibles.

Thomasi. En quittant l'Italie, le cardinal Guiccharavoit établi pour gouverneur géné-Bembe. ral du duché de Milan, Charles Louis XII. 261

d'Amboile, seigneur de Chaumont, = son neveu, fils d'un pere distingué, ANN. 1500. & qui donnoit lui-même de grandes espérances, mais qui n'avoit point encore eu occasion de montrer s'il étoit véritablement digne d'un emploi si important : il remit à César Borgia les troupes que la France devoit lui fournir : il notifia dans toutes les cours voisines que le roi regarderoit comme ses ennemis personnels ceux qui s'opposeroient aux desseins du saint pere. Après cette déclaration, César n'eut plus qu'à se montrer pour s'emparer des places de la Romagne. Jean Sforce, seigneur de Pesaro & Pandolfe Malatesta, seigneur de Rimini, contents de mettre leur vie en sûreré, céderent des Erats qu'ils n'espéroient plus de pouvoir défendre. La ville de Faenza fut la seule qui osa résister : elle appartenoit au jeune Astor Manfredi, tendrement aimé de ses sujets. Astor étoit neveu par sa mere, de Bentivoglio, seigneur de Bologne : il étoir allié, & sous la turelle des ducs de Ferrare, des républiques de Venise & de Florence, toutes puissances dif

posées à le défendre, si la crainte Ann. 1500. de se compromettre avec la France n'eût glacé les courages & étouffé tout sentiment de commisération. De simples bourgeois ne se laisserent point intimider : ils soutinrent avec tant de résolution les assauts répétés qu'on leur livra, que César désespérant d'emporter la place, & voyant la saison déja avancée, leva le siege & mit ses troupes en quartier d'hiver. Il employa ce temps de repos à chercher avec le pape de nouveaux fonds pour l'année suivante. Les sommes provenues des in-dulgences du Jubilé étoient épui-sées : il fallut recourir à d'autres expédients: le pape annonça une promotion de douze cardinaux, mettant en quelque sorte cette premiere dignité écclésiastique à l'encan. Comme ce secours passager 'ne remplissoit point encore ses vues, il employa, pour tirer de l'argent, un moyen décrié depuis long-temps, mais toujours efficace : il fit publier dans toute la chrétienté une croisade contre les Turcs, soumettant tous les ecclésiastiques, sans distinc-zion, à payer le dixieme de leurs

Louis XII. 263

revenus, & exhortant le reste des fideles à racheter leurs péchés par Ann. 1500. des contributions volontaires. Le produit en sut si considérable que dans le petit territoire de Venise, il monta, disent les historiens, à sept cent quatre vingt dix neuf livres pesant d'or.

Assuré de ne point manquer d'argent, César ramassa ses quartiers, Ann. 1501. & aussi tôt que la saison put le permettre, il vint assiéger de nouveau Faenza. Les habitans soutinrent avec une grande résolution deux assauts très - meurtriers; mais considérant que leurs murailles étoient renversées, qu'ils n'avoient aucune espérance de secours, ils consentirent à rendre la ville, à condition qu'on leur accorderoit une entiere amniftie, la conservation de leurs privileges, & qu'on assureroit à leur prince la jouissance de ses biens parimoniaux, & la liberté de se retirer où bon lui sembleroit. César exécuta fidélement la partie de la capitula-tion qui regardoit les habitants: quant au malheureux Astor, qui n'avoit plus pour le défendre que son innocence & sa beauté, il apprit

trop tard combien il auroit été plus heureux pour lui de périr sur la breche, que de tomber en des mains si corrompues. César le garda plu-sieurs jours dans sa tente, puis l'envoya au pape qui, après lui avoir fait essuyer de nouveaux outrages, sinit par lui ôter la vie.

La Romagne étoit conquise, César en sit hommage au saint siege, se recut dans une assemblée du sa-

& reçut dans une assemblée du sacré collège, l'investiture de cet Etat qu'on érigea en duché. Ce nouveau rang ne satisfaisoit point encore son ambition; plein de ruses & de projets, il s'approcha brusquement de Bologne, & se mit en devoir de l'assièger. Il n'ignoroit pas que le roi de France avoir reçu Bentivoglio sous sa protection, qu'il lui avoit garanti ses Etais: mais ayant alors des troupes nombreuses à sa dispostroupes nombreutes à la dispo-fition, desirant appareinment de se tirer de l'espece de curatelle où il rampoit à l'égard de la France; il vouloit essayer ce qu'il avoit à se promettre de la foiblesse de Bentivoglio, & de la parience du monarque. Louis, non content de lui retirer ses troupes, envoya ordre à Chaumont

Louis XII. 265;

Chaumont de marcher contre lui, s'il ne s'éloignoit promptement de Ann. 1501. Bologne. Bentivoglio auroit donc pu demeurer tranquille: mais voyant une armée dans son territoire, comptant peu sur la fidélité de ses sujets, il aima mieux transiger avec Borgia: il s'engagea de lui donner passage sur ses terres, de lui payer une pension ou un tribut de neuf mille ducats, & de lui fournir un certain nombre d'hommes d'armes & d'infanterie.

Forcé de s'éloigner de Bologne, César s'approchant de la Toscane, envoya demander aux Florentins un passage sur leurs terres, & des vivres pour son armée, sans leur déclarer où il avoit dessein de la conduire. Tandis qu'on se délibéroit sur sa demande, il força les passages de l'Appennin, & vint établir son camp à une journée de la capitale. Levant alors le masque, il envoya dire aux Florentins qu'ils eussent à l'élire pour général de leur république, à des conditions qui convinssent à son rang; à établir parmi eux une forme de gouvernement, sur laquelle il pût compter Tome XXI.

avec assurance. C'étoit demander en Ann. 1501, d'autres termes qu'ils fe donnassent un maître. Ce ton d'autorité & de despotisme en imposa aux Floren-tins: on ne pouvoit croire qu'il eût osé s'avancer si avant, ni dicter des loix à un peuple libre, s'il n'eût eu un parti tout formé dans la ville qui devoit apparemment lui en livrer les portes. Le peuple soupçonnoit la noblesse d'avoir tramé cette trahison. Ce peuple qui avoit alors toute la force en main, étoit lui même parragé en plusieurs factions : depuis la mort de Savonarole, il ne s'étoit trouvé aucun personnage assez accrédité pour fixer les regards de la multitude & la diriger au même but. Dans le trouble & l'anarchie où fon fe trouvoir, on convint d'informer promprement le roi de France de ce qui se passoit, & de récla-mer sa protection : cette démarche sauva l'État. César comprit par ce qui venoir de se passer à Bologne, à quel danger il exposoit sa gran-deur naissance, s'il poussoit à bout la patience du monarque: il rabat-zit beaucoup de ses premieres des mandes, & en mêlant les promes-

fes aux menaces, il força les Florentins à conclure sur-le-champ un traité, Ann. 1501. par lequel ils s'engagerent à le prendre à leur folde avec trois cents lances, & à lui payer trente-fix mille ducats d'appointements par an; à lui abandonner le feigneur de Piombino, dont les domaines étoient enclavés dans leur territoire, & qui étoit sous leur protection; à oublier tout ce qui s'étoit passé dans cette expédition contre ieurs intérêts, & à former avec lui une alliance défensive envers & contre tous. Les Florentins, want reçu peu de jours après une réponse du zoi telle qu'ils la pouvoient desirer, ne se crurent point liés par ce traité: mais ils ne purent sauver leur foible & malheureux allié, qui perdit toutes ses places à la réserve du château de Piombino. César, après l'avoir reconnu, désespéra de l'emporter d'assaut; & l'arrivée d'une nouvelle armée Françoise, à laquelle on le semma de se rendre, ne lui laissa pas le temps d'en former le fiége.

L'armée, dont nous parlons, marde Naples : choit à Naples comme à une con négociations

quête assurée. Le conseil de France Ann. 1501. avoit pris, en effet, des mesures qui la précé-infaillibles pour ne laisser au prince qu'on vouloit détrôner, aucun moyen

de se défendre : mais on n'avoit pas Ferron fair réflexion, qu'en rendant cette Auton.
S. Celais. premiere conquête trop facile, on P. Mareir. la rendoit moins stable; qu'on sub-Giannone. stituoit à un ennemi presque sournis, un autre ennemi infiniment plus dangereux. Entrons à ce sujet en quelque détail.

Frédéric d'Aragon, qui portoit alors la couronne de Naples, se croyoit si peu en état de résister aux François, que dès qu'il eur appris le dessein où étoit le roi de France de l'attaquer un jour, il ne songea qu'à le désarmer par les plus humbles soumissions, offrant de lui saire hommage de ses Etats, de lui payer tribut, & enfin, de lui céder vo-lontairement quelques places où il pourroit mettre des garnisons Francoises. Il est certain que si Louis eût appréhendé l'événement de cette guerre, il eût accepté, sans balan-cer, des conditions si honorables: mais jugeant par la nature même de ces offres, & par l'exemple de

Louis XII. 269 son prédécesseur, de la facilité qu'il 💳 trouveroit, non-seulement à s'empa-Ann. 1501. rer de ce royaume, mais encore à le conserver lorsqu'il se trouveroit maître du duché de Milan, il crut qu'il étoit indigne de son rang d'entrer en parrage avec un si foible ennemi. Cependant, après être venu à bout de ses projets par rapport au duché de Milan, & avoir même pris du temps pour y consolider sa nouvelle domination, il vit clairement qu'il ne pouvoit exécuter ses desseins sur Naples, sans faire des efforts extraordinaires, sans augmenter considérablement les impôts, & molester ses, anciens & fideles sujets: car presque toute l'Europe étoit prête à l'attaquer. L'empereur Maximilien, qui se reprochoit intérieurement la. perte de Ludovic, assembloit de fréquentes dietes, où déclamant en liberté contre l'injustice des François, il exposoit à tous le membres de l'empire la nécessité de se réunir, pour opposer une puissante digue à leurs ambitieux projets. Les Vénitiens accoutumés à dominer en Italie, s'indignoient de se voir réduits à dépendre de leurs préten-

M iii

dus alliés; & quoiqu'ils n'olassent Aux. 1501. déclarer trop ouvertement leur façon de penser, il paroissoit assez qu'ils soupiroient après une révolutron. Les Suisses eux - mêmes, si inviolablement attachés avant ce temps à la couronne de France, sembloiens alors chercher un prétexte de rupture. Après s'être emparés, contre la foi publique, de la ville de Bellinzone, ils refusoient, non-seulement de saire aucune satissastion de ceme offense, mais encore de s'en dessaisir, même en recevant les sommes qu'ils prétendoient leur être dues. Enfin, on ne devoit pas s'attendre que Ferdinand le Catholique, prince puissant & éclairé. sacrifiat aux François son plus proche patent; qu'il renonçat en leur faveur aux droits qu'il réclamoit lui-même fur la couronne de Naples en qualité de chef de la maison d'Aragon. Il ausoit donc fallu qu'indépendamment des troupes nécessaires pour la garde des frontieres, Louis entretînt en Italie deux armées, dont l'une auroit eu pour objet de chasser du royaume de Naples Frédéric, soutenu des. forces Espagnoles & Vénitiennes;

l'autre, pour le moins aussi forte, auroit été destinée à couvrir le Mila-Ann. 1501. nès contre les Allemands & les Suifses. Dans l'irrésolution où cette perspective jettoit Louis, il auroit vrailemblablement fini par accepter les offres de Frédéric, li Ferdinand le Catholique, celui de tous les confédérés qu'on craignoir le plus, ne fût venu propoler un autre parti plus avantageux en apparence, & dont le succès étoit certain. Pour bien connoître quels motifs faisoient agir Ferdinand, il est nécessaire de rappeller en peu de mots les enga-gements qu'il avoit pris avec la France sous le regne précédent. Lorsque Charles VIII se proposa de marcher en personne à la conquête de Naples, Ferdinand obtint la restitution des comtés de Roussillon & de Cerdaigne, sous la condition expresse qu'il n'opposeroit aucun obstacle direct ni indirect aux vues que le monarque pouvoit avoir sur Pltalie. Ayant obtenu ce qu'il destroit, & voyant le roi embarqué avec toutes ses forces dans une expédition périlleuse, il l'envoya solennellement déser dans la ville de Rome: non

M iv

Histoire de France. 272 content de se joindre à la ligue d'I-ANN. 1501. talie, il se servit des places mêmes que le roi lui avoit si généreusement rendues, pour y loger des garnisons qui porterent la désolation dans les provinces méridionales du royaume. Ferdinand convaincu intérieurement qu'il avoit mérité de perdre le Roussillon, puisqu'il avoit violé les conditions en vertu desquelles il le possédoit; considérant d'ailleurs que Charles VIII, en quittant le royaume de Naples, y avoit laissé une armée sous la conduite de Montpensier; qu'il se disposoit à y faire passer des renforts & à porter en même-temps la guerre en Espagne; il proposa, pour rallentir tous ces préparatifs, de mettre fin à la guerre toujours renaissante qu'a-voient excitée dans l'Europe les droits respectifs des maisons d'Anjou & d'Aragon sur Naples, en partageant ce royaume en deux portions égales, dont ils se mettroient de concert en possession. La défaite de l'armée du comte de Montpen-

sier, la prompte reddition de toutes les places que les François tenoient encore en Italie, sirent changer à

Louis XII. 273 Ferdinand d'idée & de langage. Il désavoua les ministres qu'il avoit Ann. 1501. chargés de porter cette proposition, se jugeant que Charles n'étoit plus à craindre, il se ligua plus étroitement que jamais avec ses ennemis. L'avénement de Louis XII au trône lui inspira de nouvelles frayeurs: toujours attentif à détourner l'effort des armes Françoises, il s'étoit séparé, comme nous l'avons vu, de la ligue d'Italie, espérant que la France ne pourroit s'emparer du duché de Milan sans s'attirer une guerre longue & difficile, tant avec le corps Germanique qu'avec toutes les puissances d'Italie. Voyant enfin que contre ses espérances, & malgré toutes les intrigues secrétes qu'il avoit formées, le roi étoit tranquille possesseur de ce duché, d'où il menaçoit le royaume de Naples; que Frédéric étoit si épouvanté, que malgré toutes les assurances qu'on pouvoit lui donner, il consentoit à payer tribut, & à recevoir des garnisons Françoises dans quelques unes de ses places; il craignit que Louis, rebuté des difficulsée que présentoit cette nouvelle

274 HISTOIRE DE FRANCE. entreprise, ne prît le parti d'ac-ANN.1501. cepter ces conditions honorables, & n'entreprît bientôt après de recouvrer à main armée les provinces de Roussillon & de Cerdaigne, qui devoient lui revenir aux termes du traité, puisque la premiere infrac-tion avoit été faite du côté de l'Efpagne. Il se hâta donc de remettre fur le tapis le traité de partage du royaume de Naples, & pour faire agréer plus facilement cette proposition, il s'engagea premiérement d'obtenir de l'empereur, dont il possédoit toute la confiance, une trève Parrage du d'une année, de le porrer ensuire, aples entre au moyen d'un mariage qui con-France & fondroit les intérêts des deux plus puissantes maisons de l'Europe, à donner au roi l'investiture du duché de Milan, & à lui en garantir la possession. La conduite qu'avoit tenue jusqu'alors Ferdinand, ses infidélités trop connues, la nouvelle trahison dont dans ce moment même il se rendoit coupable envers un prince son protégé & son plus proche parent, auroient du sans doute empêcher les François de prendre avec lui aueun engagement:

royaume de Naples entre la France & l'Espagne. Recueil des eraités.

Louis XII. 275

mais les conditions qu'il offroit étoient la séduisantes, qu'on n'eur pas Ann. 1501. le courage de les rejetter. Après avoir renouvellé l'alliance & l'étroite amitié qui subsistoient de temps immémorial entre la France & l'Espagne, les deux monarques réglerent, qu'étant les vrais héritiers des droits des maifons d'Anjou & d'Aragon, & voulant terminer les guerres sanglantes, que les prétentions respectives de ces deux maisons avoient trop longremps excitées dans l'Enrope, ils partageoient le royaume en deux portions égales, dont l'une composée de la Pouille & de la Calabre; seroit cédée à l'Espagne sous le titre de duché, & Pautre comprenant l'Abbruzze & la terre de Labout. appartiendroit à la France à titre de royaume; qu'on partageroit de même également le riche produit de la douane sur les bestiaux qui se rassembloient tous les hivers dans les plaines de la Capitanare; que les deux princes agiroient de concert; mais que chacun seroit tenn de se mettre à ses frais & par ses pro-pres sorces, en possession des terres

276 HISTOGRE : DE FRANCE.

& des places de son partage; que ANN. 1501. l'un & l'autre releveroit nuement du Pape qu'on reconnoissoit pour su-zerain du royaume, & lui paieroit à raison de sa portion les redevances dont on conviendroit en recevant l'investiture; que si l'on s'appercevoit après la conquête, qu'une des deux portions valût mieux que l'autre, la partie la plus avantageusement pourvue seroit tenue d'accorder une indemnité à la partie lésée, de sorte que les deux lots sus-sent parsaitement égaux. On stipula encore que Ferdinand ne pourroit se mettre en possession des quatre villes de la Pouille engagées aux Vénitiens, sans leur avoir préalablement remboursé le prix de l'engagement; que les deux reines Douai-riere de Naples, sœur & niece du roi d'Espagne conserveroient, leurvie durant, les terres & les places qu'on leur avoit assignées pour douaire: mais on ne stipula rien en faveurde l'infortuné Frédéric, de sa femme, ni de ses enfants, qu'on alloit réduire à la mendicité.

Trahion Ferdinand le Catholique, que ce de Ferdinand soin regardoit, non content de vio-

Louis XII. 277 ler les droits du sang & de la na-ture, ajoûtoit à son procédé la plus ANN. 1501. noire trahison: car après avoit si- Guicchargné le traité dont nous venons de din. rendre compte, dans le temps même qu'il armoit pour le mettre à exécution, il exhortoit Frédéric à prendre courage, en lui faisant espérer un puissant secours. Bientôt en effet il fit partir des ports d'Espagne une flotte de plus de quarante vaisseaux, sur laquelle un comptoit huit mille hommes d'infanterie & douze cents chevaux. Cet armement ne coûtoit rien à Ferdinand : le pape qui, comme nous l'avons dit, avoit fait prêcher une croisade dans toute l'Europe, & imposé à cette occasion une décime sur tous les biens ecclésiastiques, avoit par une grace spéciale laissé le produit de cette imposition aux rois de France & d'Espagne sur toute l'étendue de leurs terres, attendu qu'ils devoient être les deux principaux chefs de cette expédition. Gonsalve de Cordoue, surnommé le grand capitaine, qui avoit le commandement de la Notte Espagnole, & qui seul étoit dans la confidence de son maître,

Giannone.

ANN. 1501 foient point encore en Italie, & voulant profiter de ce délai pour remplir au moins en apparence le premier objet de sa mission, alla se joindre aux Vénitiens, & entre-prit de concert avec eux de recouvrer l'isle de Céphalonie que les Turcs leur avoient enlevée. Après cette conquête facile, Gonsalve revint dans la Sicile, d'où il abusoit le trop crédule Frédéric, concertant avec lui un plan de désense contre les François: tout contribuoit à tromper ce malheureux prince. Les liens du sang, l'exemple du passé, le choix même du général qui sembloit personnellement intéressé à la conservation du royaume, puisqu'il y possédoit des places & des revenus considérables qu'il tenoit de sa libéralité.

L'armée Françoise, aux ordres d'Everad Stuart, seigneur d'Aubigni, traversoit alors l'Italie: elle étoit composée de mille lances Françoises, de quatre mille Suisses & de fix mille Gascons, indépendamment des troupes Italiennes que César Borgia, duc de la Romagne & de

Louis XII. 279 Valentinois, Jean-Jourdain des Urfins & plufieurs autres barons Ro-Ann. 1502 mains devoient y joindre. Toutes les cours de l'Europe s'épuisoient en conjectures sur le sort d'une guerre qui alloit commettre ensemble la France & l'Espagne, & qui ne pouvoit être terminée sans de sanglants combats: chacun prenant parti suivant ses intérêts, formoit des vœux pour les Espagnols ou pour les François: comment eût-on pu soupçonner le dénouement en voyant Gonsalve, appellé par Frédéric lui-même, se charger de la défense d'une partie du royaume, & mettre des garnisons Espagnoles dans les principales villes de la Calabre? Toutes ces conjectures tomberent lorsque l'armée Françoise sur arrivée aux portes de Rome. Les ambassadeurs des deux puissances ayant été admis dans le consistoire, norisse-

rent au pape & aux cardinaux le traité d'union & de partage que leurs maîtres avoient fait du royaume de Naples, afin, disoient-ils, d'attaquer ensuite de concert les ennemis du nom chrésien: ils demanderent en même-temps des lettres d'inves-

280 HISTOIRE DE FRANCE. titure, chacun pour la portion qui ANN. 1501. devoit lui appartenir. On ne fut point étonné de la facilité avec laquelle le pape donna les mains à cet odieux manége: on haussoit les droits d'investiture, & d'ailleurs, il étoit plus avantageux pour le saint pere d'avoir deux vassaux presque également puissants, que de n'en avoir qu'un, parce que dans les difficultés qui viendroient s'élever sur la nature de la dépendance, il pourroit presque toujours se servir des forces de l'un pour intimider ou pour dépouiller l'autre : mais on ne concevoit pas quel motif avoit pu inspirer une conduite si étrange aux deux monarques. On se deman-doit comment Louis XII, arbitre de l'Italie, & pouvant même disposer des forces de Naples, en lais-sant à Frédéric le vain titre de roi, avoit consenti, moyennant une moitié de ce royaume, à introduire en Italie un rival, un ennemi déguifé, qui possédant la consiance de l'empereur, susciteroit des en-nemis à la France, & tendroit les bras à tous les mécontents? On se deniandoit encore comment un moLours XII. 281
narque, qui se paroit des dehors imposants de la dévotion; qui s'étoit Ann. 1501.
fait décorer du nouveau titre de Catholique, avoit osé donner l'exemple d'une si noire trahison? comment il avoit eu le courage de facrisier son propre sang, les seuls héritiers
de son nom, à l'acquisition de deux

voit pas rougi de se charger d'un rôle si odieux à l'égard d'un prince si foible?

provinces? comment, enfin, il n'a-

Ce nouveau coup consterna si fort Frédéric, qu'il ne songea presque plus à se désendre: il s'étoit avancé avec une armée au détroit de San-Germano, pour disputer aux François l'entrée de ses Etats; mais il comprit qu'inutilement hasarderoit-il la vie & la fortune de ses sujets en combattant contre les François, tandis qu'un autre ennemi qu'il avoit lui même reçu & établi dans le cœur de ses Etats, sui enleveroit ses places & siniroit par lui ôter la liberté.

Gonsalve, digne ministre de Ferdinand, seignant encore de ne vouloir pas ajouter soi à ce qui venoit de se passer à Rome, ostroit de le

tiles, la fortune en me livrant aux Ann. 1501. François ne m'a point fait tomber entre les mains d'un peuple barbare qui ignore ou qui viole les loix de l'honneur: ainsi je n'ai nul besoin de votre médiation: à quelque prix qu'ils mettent ma liberté, il me reste encore de quoi les satisfaire : gardez votre argent & épargnez-moi votre pitié, je la supporterois moins que votre haine. Fabrice en effet paya sa rançon, & passa dans le camp des Espagnols auxquels il rendit des services importants.

Seumifion de Naples; traité avec fe tetite en

France.

Guicchar-

Auton. Ferron. S. Gelais. Belcar.

Relleforeft. P. Jove.

monceau de ruines. On délibéra fi redéric qui l'on devoit y mettre le feu pour achever de la détruire. On jugea qu'en privant ainsi le roi d'une de ses meilleures places, ce seroit trahir ses intérêts. On travailla donc à en rele-

ver les fortifications : on rappella les

citoyens qui avoient été assez heu-

reux pour s'enfuir, & après y avoir laissé une garnison, l'armée prit la route de Naples. Frédéric n'ayant point assez de troupes ni de munitions pour défendre cette grande ville, permit aux habitans de traiter avec les François, & se retira dans

Capoue ne présentoit plus qu'un

Louis XII. 285
le château neuf qu'on regardoit comme une forteresse imprenable. Il pou-ANN. 1501. voit y tenir long-temps, & c'est le conseil que lui donnoient ses amis: mais se voyant sans aucune espérance de secours, & craignant que s'il laifsoit le temps aux François d'environner la place de retranchements il n'eût plus aucun moyen d'en sortir, il traita avec d'Aubigni, & promit que dans fix jours il remettroit au roi la portion du royaume de Naples qui devoit lui appartenir par le traité de partage, à l'exception toutefois de l'Isle d'Ischia qu'il se réservoit pour fix mois, pendant lesquels il ne pourroit y être inquiété par les François, & auroit la liberté de se retirer où bon lui fembleroit, pourvu que ce ne fût point dans le royaume de Naples : on convint encore qu'il pourroit retirer du château neuf & du château de l'Œuf tout ce qu'il jugeroit à propos, à l'exception de l'artillerie du roi Charles VIII. A ces conditions, Frédéric eut la liberté de se réfugier dans l'Ise d'Ischia avec tous ceux qui voulurent le suivre. Ce petit coin de terre présentoit alors un spectacle bien frappant de la vicissi-

tude des choses humaines : on Ann. 1501. voyoit la reine Béatrix, veuve du celebre Matthias Corvin roi de Hongrie, & mariée en seconde noces à Ladislas roi de Boheme, qu'elle avoir fait asseoir sur le trône de Hongrie en consentant à l'épouser, & qui bientôt après l'avoit répudiée sans lui assigner même une pension alimentaire : la triste Isabelle, fille d'Alfonse, roi de Naples, & veuve de Jean Galéas, duc de Milan, empoisonné par Ludovic, qui se trouvoit privée de ses Etats, & même de son fils qu'on avoit arraché de ses bras pout l'enfermer dans un monastere : enfin l'infortuné Frédéric avec sa femme & quatre enfans en bas âge, indépendamment de son fils aîné qu'il avoit envoyé à Tarente, & qu'il ne devoit plus revoir. Le tourment que lui cauloit un spectacle si accablant étoit encore augmenté par la nécessité de prendre un parti dans ces horribles moments. Ferdinand le Catholique, persuadé qu'il ne seroit vérirablement maître des provinces qu'il envahissoit, que lorsqu'il auroit entre ses mains le monarque détrôné & toute sa famille, employoit ses ruses

ordinaires pour l'attirer en Espagne. Tandis que pour diminuer l'horreur Ann. 1501de sa trahison, il répandoit dans les cours de l'Europe', que le zele seul de la religion l'avoit armé contre son fang, & qu'il n'avoit consenti à la perte de Frédéric, que pour le punir de s'êrre allié avec les Turcs ; il lui faisoit insinuer par des émissaires secrers, qu'après avoir inutilement employé les prieres & les menaces pour empêcher les François de l'attaquer, il avoit feint de traiter avec eux pour leur arracher du moins la moitié de leur proie; qu'il avoit des moyens infaillibles pour leur enlever bientôt l'autre moitié, & qu'alors il rendroit au légitime possesseur ce trône plus tranquille & mieux affermi que jamais, sans aspirer à d'autre récompense qu'à la douce fatisfaction d'avoir sauvé un prince son ami & son plus proche parent. Quelque défiance que dussent inspirér à ce malheureux prince les promesses de Ferdinand, peut-êrre dans l'embarras où il se trouvoit eût-il pris le parti de se jetter entre ses bras, si la fortune qui sembioit obstinée à le perdre, ne l'eût sauvé malgré lui du piège qu'on sai tendoit.

288 HISTOIRE DE FRANCE. Outre l'armée de terre que Louis Ann. 1501. avoit envoyée à la conquête de Naples, il avoit équipé une flotte nom-breuse, & avoit choisi pour la com-mander Philippe de Cleves Raves-tein, gouverneur de la république de Gênes. La réputation que ce général avoit acquise dans les Pays-Bas, la certitude où l'on étoit qu'après avoir aidé à soumettre Naples, il iroit dans les mers du Levant se joindre aux chevaliers de Rhodes & aux Vénitiens pour combattre les Turcs. artirerent sur ses vaisseaux une foule de jeune noblesse impatiente de se signaler contre les ennemis de la foi. & de tenter de hautes aventures. Philippe apprit en arrivant à Naples que tout étoit soumis, & que Frédéric, sur la foi d'un traité, s'étoit retiré dans l'Isle d'Ischia. Fâché de n'avoir point contribué à une conquête si brillante, il blâma hautement ce traité, & délara qu'il n'y auroit au-cun égard. Ayant donc rassemblé ses vaisseaux, il vient se présenter de-

vant l'Isle d'Ischia, & envoie déclarer à Frédéric que le trouvant dans un lieu où il avoit pleine jurissiction, puisqu'il étoit général sur mer,

άIJ

Lovis XII. 289

zu même titre qu'Aubigni l'étoit sur terre, & n'ayant d'ailleurs aucune Ann. 1501. part à ce qui s'étoit passé jusqu'alors, il lui livrera un assaut le lendemain. s'il n'aime mieux prévenir sa perte en se constituant sur-le-champ prisonnier de guerre. Frédéric crut qu'après avoir cédé sans combat un royaume florissant, il seroit ridicule & superflu de s'opiniâtrer à conserver un misérable rocher. Voyant donc que Ravestein ne vouloit point se relâcher, il le pria de ne pas le regarder comme un ennemi, mais comme un gentilhomme infortuné, qui avoit quelques droits à son estime & à son amitié: après lui avoir fait une peinture touchante de la situation où il se trouvoit, il le conjura de lui donner le conseil qu'il jugeroit en son ame & conscience être le plus sûr & le meilleur, promettant avec serment de s'y conformer sans aucune réserve. Ravestein, désarmé par un procédé si franc, lui conseilla d'aller lui-même, sur la foi publique, traiter directement avec Louis dont il devoit connoître la générosité, l'assurant au reste que s'il ne s'accommodoit pas du parti que lui Tome XXI.

Ann. Içoi.

290 HISTOIRE DE FRANCE.
offriroit ce monarque, il auroit une pleine liberté de revenir dans son isle. Il suivit ce conseil, & il n'eut point à s'en repentir. Louis averti qu'il abordoit, envoya au-devant de lui l'archevêque de Sens, les seigneurs de S. Vallier, du Bouchage & le baillif de Gisors: il s'en-gagea volontairement à lui donner en échange des terres qu'il lui avoit enlevées, le comté du Maine & trente mille livres de pension. Ne pouvant faire consentir le parlement à une aliénation si considérable du domaine de la couronne, Louis retira ses lettres, mais augmenta la pension, & prit un soin particulier qu'elle fût exactement payée, même après qu'il eut perdu sa conquête. Frédéric de son côté renouvella entre les-mains du roi la cession qu'il lui avoit déja faite de tous ses droits sur une moitié du royaume de Naples: il ne tint pas à lui qu'il ne le cédat tout entier, & si Louis eût été moins religieux observateur des traités, il pouvoit alors sans obstacle s'en mettre en possession. Toutes les Villes de son partage étoient soumises; il avoit sur

Lours XII. les lieux deux armées également = formidables; l'une de terre, l'autre de ANN. 1501. mer; une artillerie nombreuse & une grande abondance de municions; au lieu que Ferdinand, qui comptoit plus sur ses trahisons que sur ses forces, n'avoit point fait les préparatifs nécessaires pour réussir dans une pareille entreprise. Gonsalve assiégeoit Tarente, mais avec si peu d'espérance de s'en rendre maître, qu'il n'avoit pas même assez de soldats pour garder ses lignes, & qu'il se vit forcé, quelque danger qu'il y eût à laisser paroître sa foiblesse, de demander aux François un corps de trou-pes auxiliaires: que feroit-il donc arrivé, si au-lieu de lui envoyer, comme ils firent assez imprudemment, une partie de leur infanterie, ils eussent marché en corps pour le combattre? Frédéric ne pouvant engager Louis à rompre avec l'Espagne, & sachant combien sa retraite en France l'avoit rendu odieux à Ferdinand, voulut du moins empêcher que sa famille ne tombât au pouvoir de ce parent dénaturé. Il envoya donc des ordres précis à Inigo d'Avalos,

marquis de Guast, qu'il avoit éta-

Nij

bli gouverneur de l'isle d'Ischia; ANN. 1501, de faire embarquer sur le-champ la reine & ses enfants, & de remettre aux François la forteresse de cette isle. Il manda en même-temps au comte de Potenza, gouverneur de son fils aîné, & à Léonard de Naples, gouverneur de Tarente, de ne point artendre les dernieres extrémités pour rendre la place; mais de prendre les mesures les plus sûres pour en tirer son fils & l'amener en France. Ces ordres ne furent pas ponctuellement exécutés : le marquis de Guast laissa bien partir la reine & ses enfants; mais il garda l'isse d'Ischia; & comme il étoit Espagnol d'origine, il se lia secrétement avec Gonsalve, & ne voulut plus reconnoître d'autre maître que Ferdinand. Le comte de Potenza & Léonard de Naples traiterent avec Gonsalve, promettant de lui rendre la ville dans un certain temps, à condition qu'il prêteroit le ferment le plus auguste & le plus solennel, de ne point attenter à la liberté du jeune prince,

Gonsalve qui, sans cette capitulation précipitée, auroit été forcé

de lever le siège, parce qu'il n'avoit plus ni vivres ni munitions, ANN. 1501. jura en présence de toute l'armée, la main étendue sur une hostie consacrée, qu'il laisseroit au jeune prince & à toute la garnison, une entiere liberté de se retirer où bon leur fembleroit. Cependant au mépris de ce serment, au grand scandale de tous les chrétiens, il se sit autoriser par son maître à rompre cet engagement. Arrêtant sans pudeur le jeune prince dans son camp, il le fit passer avec une sûre escorte en Espagne. Après s'être assuré par ces indignes moyens de la moitié. du royaume de Naples, Gonsalve qui savoit les intentions de son maître, attira les principaux barons du royaume dans son parti, entretint des correspondances secrettes dans toutes les cours d'Italie, & travailla sourdement à supplanter les François, dont l'armée s'affoiblissoit de jour en jour. Aubigni étant tombé malade, ne pouvoit veiller avec

toute l'exactitude requise sur la conduite des soldats: le comte de Cajazze qui lui avoit été associé dans

le commandement général, venoit N iii

Ann. tsoi.

de mourir. César Borgia, croyant avoir rempli ses engagements avec la France, avoit repris la route de Rome, d'où il entretenoit déja un commerce suspect avec Gonsalve: Aubert du Rousset & Saint-Prest, deux capitaines distingués, étoient morts de maladie : mais la perte qui affligea le plus les François, fut celle de Louis de Bourbon, fils aîné de Gilbert, comte de Montpensier. Son affabilité, sa générosité le rendoient cher aux foldats: la bravoure qu'il avoit montrée au siége de Capoue, attiroit déja sur lui les regards de l'armée : quoiqu'il n'eût encore que dix-huit ans, il s'étoit précipité comme un simple aventugier au milieu des ennemis: s'étant attaché à l'attaque du Boulevard qui couvroit la principale porte de la ville, il avoit eu la gloire de l'emporter l'épée à la main, & d'y planter lui-même son étendart. Après la conquête, il voulut visiter le tombeau de son pere à Pouzzoles: fondant en larmes, il ne put résister à la funeste envie de faire ouvrir le cercueil, & d'embrasser encore une fois l'auteur de

Louis XII.

ses jours. A la vue de ces déplorables restes, il fut saisi d'une douleur ANN. 1501. si profonde qu'il expira sur-le-champ: rare & trop malheureux exemple de la piété filiale! On mit le corps du pere & du fils dans le même cercueil, & on les apporta dans la chapelle saint Louis d'Aigueperse, où étoient les tombeaux de leurs

Tandis que l'armée de terre s'affoi- Expédition blissoit par les pertes que nous ve-malheureuse nons de rapporter, la slotte s'é-de l'Archiloigna des parages de l'Italie pour pel. s'avancer dans la mer du levant : elle devoit être jointe par les flottes combinées de presque tous les d'Aubusson. princes de l'Europe, & prendre les ordres de Pierre d'Aubusson, grandmaître de Rhodes, qui avoit nommé chef & capitaine général de cette nouvelle croisade. Ărrivée au lieu du rendez-vous, elle n'y trouva pas un seul vaisseau: Alexandre VI, le promoteur de cette grande entreprise, avoit dépensé à entretenir une armée à son fils la plus grande partie des sommes destinées à équiper des galeres : Ferdinand le Catholique croyoit avoir rempli d'a-

Auton. Justiniani. Hift de Pi

vance ses engagements, en employant Ann. 1501, pendant quelques semaines au ser-vice des Vénitiens la flotte qu'il avoit donnée à Gonsalve. Le roi de Portugal n'avoit point encore ache-vé ses préparatifs: Aubusson, dont le petit Etat étoit plus exposé que celui des autres princes chrétiens, attendoit pour se déclarer ouvertement, que toutes les autres puissances le sussent ébranlées : entin, les Vénitiens eux-mêmes pour qui se faisoit l'armement, se tenoient dans leur golfe, où ils auroient mieux aimé faire des conquêres que dans les isles de l'Archipel. Ravestein auroit donc pu, sans mérirer aucun reproche, revenir sur ses pas foumettre l'isse d'Ischia, & croiser sur les côres de l'Italie, d'où il ent intimidé les Espagnols & contenu les Vénitiens. Le desir de signaler son généralat par une action d'éclat dont il ne partageat la gloire avec personne, le détermina à poursuivre son projet: il alla descendre dans l'iste de Mételin, autrefois Lesbos, forma le siège de la capitale, qu'on lui avoit représentée comme une place foible & fans garnison. Dès que le

Louis XII. 29

canon eut fait une breche aux murailles, les François s'y précipi-ANN. 1501. terent sans examiner si elle étoit praticable : ils furent repoussés avec perte, & obligés d'établir leurs batteries d'un autre côté de la place: ils firent une nouvelle breche, ils livrerent un second assaut, qui fut plus meurtrier & ne reussit pas mieux que le précédent. Ravestein désabusé trop tard, considérant que les vivres commençoient à lui manquer, que la saison s'avançoit, leva le siège: il avoit déja fait embarquer ses troupes, lorsque huit galeres Vénitiennes, qui s'étoient rapprochées de Constantinople pour obferver la conduite des Turcs, arriverent dans le port : le capitaine annonçoit qu'il n'y avoit point à crain-dre qu'on envoyât aucun renfort aux assiégés, que tout étoit tranquille; il se chargeoit de partager tous les risques d'un nouvel assaut, & il montra si bien la facilité d'emporter la place, que Ravestein, pour n'avoir rien à se reprocher, cent devoir faire une nouvelle tentative: on ne tarda pas à s'appercevoir combien peu on devoit compter sur, le N. u.

298 HISTOIRE DE FRANCE. rapport du capitaine Vénitien : car Ann. 1501. pendant que l'armée marchoit de nuit pour se rendre devant la place, elle fut rencontrée par un corps de six cents janissaires qui venoient de débarquer & qui suivoient la même route. Le combat s'engagea dans les ténebres; une partie des janissaires fut passée au fil de l'épée, l'autre alla se résugier dans la ville. On soudroya de nouveau les remparts, on livra un nouvel assaut; mais les François déja découragés par les pertes qu'ils avoient essuyées, se comporterent plus mollement qu'ils n'avoient encore fait : les Vénitiens, qui devoient donner l'exemple, se tinrent constamment à couvert des coups. Les deux troupes se séparerent mécontentes l'une de l'autre. On étoit déja dans l'hiver, & les François connoissoient peu ces parages. Tandis qu'ils doubloient le promontoire de Malée, ils furent assaillis d'une furieuse tempête; les vaisseaux furent dispersés, une galere avec tous ceux qui la montoient fut submergée, & le vaisseau amiral sur lequel étoit Ravestein avec plus de six cents gentilshommes des

meilleures maisons de France, alla == se briser au pied des rochers qui Ann. 1501. bordent l'isse de Cythere : deux cents furent ensevelis sous les slots, autres s'accrocherent aux pointes de rochers, & grimperent comme ils purent dans l'isle. Ils étoient nuds, sans argent, sans vivres, exposés aux rigueurs de la saison, & dans une terre ennemie. L'isse de Cythere, célebre autrefois par le culte qu'on y rendoit à Vénus, n'étoit alors habitée que par des pâtres agrestes & guerriers, extrêmement en garde contre les étrangers qui n'abordoient guere dans leur isle que pour dé-rober leurs troupeaux. C'étoit une fituation bien humiliante pour des chevaliers François, de ne pouvoir plus fonder leur espoir que sur la compassion qu'ils inspireroient à ces barbares: mais à quoi ne force pas la faim? Ils se disperserent dans les hameaux, vendant à vil prix ce qui leur restoit d'habits, ou mendiant humblement un morceau de pain. Quelques uns périrent de froid & de misere : rous desiroient la mort, lorsqu'après vingt jours de souffrance ils virent aborder sur la côte un

navire Vénitien: le capitaine tou-Ann. 1701. ché de leur fort, mais n'ayant point de place à leur donner fur fon vaisseau, se hâta d'en donner avis au commandant de quelques navires. Génois qui avoient relâché dans l'isle de Milo. Croiroit-t-on; si un historien contemporain ne l'attestoit, que cet acte d'humanité sur regardé à Venise comme un crime d'Etat, & que le capitaine sur en danger d'être puni de mort? Le commandant de la stotte Génoise. vint rerirer Ravestein & ses compagnons de l'isse de Cythere, & les tamena dans les ports de France, où les vaisseaux qu'avoir épargnés la tempête s'étoient rendus.

Ainsi les côtes d'Italie resterent

Ainsi les côtes d'Italie resterent sans vaisseaux françois dans un temps où l'on commençoir à en avoir befoin: car déja l'on appercevoir des femences de division entre les François & les Espagnols: Gonsalve, après s'être assuré de l'alliance des Vénitiens, de César Borgia, à qui il prêtoit des troupes, étendoit le plus qu'il pouvoit les limites des provinces de son partage, tandis que Ferdinand, pour détourner l'at-

Louis XII.

tention de la cour de France, travailloir sourdement à lui fuscirer des Ann. For-

affaires à l'autre extrémité de l'Italie.

Les Suisses, profitant de la faci- Incursions lité que leur donnoit Bellinzone pour dans le Mientrer dans le duché de Milan, lands. s'assemblerent au nombre de sept din. mille combattants : quoiqu'ils fusfent en pleine paix avec la France, qu'ils lui fournissent des recrues, & , qu'ils continuassent à recevoir leurs pensions, ils s'avancerent brusquement vers Lugan, dans l'espérance de surprendre cette forteresse, & se mirent à piller tous les villages voisins. Le cardinal d'Amboile, qui s'étoit rendu à Milan pour être plus à portée de recevoir des nouvelles de Naples, surpris d'une démarche si peu attendue, leva de ses propres. deniers, & avec l'argent qu'il put tirer de la bourse de ses amis, quatre mille hommes d'infanterie Italienne, lesquels joints aux compagnies d'ordonnance qui étoient en quarrier dans le Milanès, formerent une armée suffisante pour arrêter le pillage des Suisses, & même pour les combattre avec avantage. Charles, d'Amboise, seigneur, de

Guiccha :-

Chaumont, conduisit cette armée à ANN. 1501, la rencontre des ennemis, qui l'attendoient de pied ferme dans le bourg de Lugan. On délibéra plu-sieurs fois si on leur livreroir bataille. Ceux qui s'intéressoient à l'honneur de la France s'indignoient qu'on pût seulement mettre la chose en délibération : ils disoient que la nation alloit être déshonorée, si une poignée de paysans armés osoit bien venir la braver jusques sur ses terres, & emmenoit tranquillement son butin & ses prisonniers à la vue d'une armée supérieure : ils ajou-toient que ce coup d'essai rehausse-roit merveilleusement l'audace des ennemis, & les porteroit bientôt à de nouvelles entreprises mieux concertées: d'aurres, au contraire, en protestant qu'ils étoient prêts à marcher à l'ennemi, si le général l'ordonnoit, montroient que dans une guerre défensive, c'est remporter la victoire que d'obliger l'ennemi à la retraire: que dans la bataille qu'on proposoit, il y avoit tout à perdre si l'on étoit battu, & presque rien à gagner quand même le succès se-roit tel qu'on se le promettoit:

qu'on pouvoit aisément juger, par la contenance des ennemis, que le ANN. 1501. combat seroit sanglant & opiniâtre: que cependant on ne pouvoit faire aucun fonds fur l'infanterie Italienne, accoutumée à lâcher le pied à l'approche du danger : que tout l'effort du combat rouleroit sur la gendarmerie & la maison du roi, c'està-dire, sur l'élite de la noblesse : que la mort de quelques milliers de payfans ou d'ouvriers Suisses ne compenseroit point la perte que le royaume feroit dans cette occasion. Cette derniere raison décida le général à ouvrir aux Suisses le chemin de la retraite; il se contenta de les harceler dans leur marche; & ne fit aucun effort pour leur arracher du-moins les prisonniers & le butin qu'ils emmenoient.

Comme la raison qui venoit d'enchaîmer le courage des Prançois devoit se représenter toutes les sois que mer un corpe
l'on auroit affaire à une nation dont
d'infantesie
les forces consisteroient en infantenationale.
rie, elle parut mériter la plus grande
attention. Le roi tint à Lyon plusieurs conseils où la matiere fut mise nuscrit de
en délibération. Le maréchal de Gié, Gié.

304 Histoire de France.

dont l'avis prévaloit ordinairement ANN. 1501. dans l'absence du cardinal d'Amboise, remontra fortement que les Suisses, les Espagnols & les Alle-mands ayant une infanterie bien disciplinée, se prévaudroient de cetavantage, tant qu'on n'auroit pas une infanterie égale à leur opposer: qu'on n'auroit jamais une bonne infanterie, tant qu'on abandonneroit aux capitaines le soin d'affembler, au commencement d'une campagne, une troupe de vagabonds qu'on licencioit à l'entrée de l'hiver: que le seul moyen d'en faire des foldats étoit de les tenir attachés au drapeau, de les exercer continuellement aux opérations militaires; en un mot, de les former sur le modele des compagnies d'ordonnance. Ce nouvel établissement ne pouvant se former sans charger l'Etat d'une dépense annuelle, & Louis ne voulant point consentir à augmenter les impôts, le maréchal proposa de supprimer quatre ou cinq compagnies d'ordonnance, & d'en employer les fonds à l'entretien d'un corps d'infanterie toujours subsistant. Ce projet, tout sa ge qu'il étoit d'ailleurs, indisposa le corps de la noblesse contre le

Louis XII. maréchal. On étoir persuadé qu'à cet ordre distingué apparrenoit exclusive- ANN. 1501. ment le droit de s'armer pour la dé-fense de l'Etat; que ce seroit l'avilir que de lui associer, dans cette glorieuse fonction, des hommes obscuts, arrachés aux travaux champêtres ou à des professions viles, sans courage, sans honneur. On citoit l'exemple des malheurs qu'avoient causés à la France, sous les regnes de Charles VI & de Charles VII, les Routiers, les Brabançons, & tous les autres brigands armés, les rapines & les pillages des francs archers, qu'on avoir été forcé de supprimer; & l'on ne faisoit pas attention que le mépris qu'on témoignoit pour l'infanterie, le peu de soin qu'on prenoit de pourvoir à sa subsistance, la dureré avec laquelle on la chassoit dès qu'on pouvoit s'en passer, étoient les principales causes des désordres dont on se plaignoit, désordres qui n'auroient plus lieu des qu'on auroit adopté le plan du maréchal. La difficulté de statuer sur qui tomberoit la suppression qu'il proposoit, étoit encore un nouvel obstacle qu'il n'osoit lever, dans la crainte que si les ennemis qu'il se seroit faits venoient à se

HISTOIRE DE FRANCE. joindre à ceux qu'il avoit déja, il nè Ann. 1501. succombat tôt ou tard sous leurs efforts redoublés. Ainsi des préjugés, des intérêts personnels, la jalousie qui regne ordinairement entre les ministres, firent échouer un établissement que le roi avoit approuvé, &

Traité de Trente conclu par la médiation de Ferdinand.

Recueil des graités. Guicchar-

dont la nécessité étoit démontrée. La retraite des Suisses ne procuroit qu'un calme passager, parce qu'elle pouvoit être bientôt suivie d'une nouvelle irruption. Louis étoit convaincu qu'un peuple pauvre & naturellement tranquille n'auroit point entrepris de Belearius. le braver, s'il n'y eût été porté par quelque ennemi secret : il se défioit de Maximilien, des Vénitiens, & n'avoit garde alors de former aucun soupçon sur la conduite de Ferdinand. En effet toutes les apparences sembloient l'en garantir. Il paroissoit que Ferdinand travailloit à le réconcilier avec Maximilien, & à lui faire obtenir l'investiture du duché de Milan. On est étonné avec raison de l'ardeur avec laquelle Louisambitionnoit une faveur que tous ses prédécesseurs eussent rejettée avec indignation si elle leur eût été offerte. C'étoit une maxime généralement reconnue qu'un roi

de France ne pouvoit ni ne devoit rendre hommage à personne: lorsque ANN. 1301. nos rois étoient rentrés en possession de l'ancien royaume d'Arles, ils n'avoient point cru devoir en faire hommage aux empereurs: Charles VI, Charles VII avoient été souverains seigneurs de la république de Gê-nes, qui étoit censée relever de l'Empire, au même titre que le duché de Milan; & cependant on ne trouvera point qu'ils en aient fait hommage: la république de Venise, bien moins puissante qu'un roi de France, possédoir tranquillement plusieurs fiefs impériaux en Italie, & ne s'imaginoit pas qu'elle dût en rendre hommage: enfin les Sforces s'étoient maintenus, jusqu'à Ludovic, dans la possession de comême duché de Milan, sans l'aveu des empereurs. Si tous ces exemples ne suffisoient pas pour per-suader à Louis qu'il pût légitimement se dispenser d'une obligation que lui imposoit la nature de son fief; n'é-toit-il pas en droit du moins de disputer sur la nature de l'hommage, d'examiner s'il se concilioit avec son rang, & d'offrir pour s'affranchir de cette servitude, un dédommagement

308 Histoire de France.

Ann. 1501.

dont on auroit été forcé de se contenter? La conduite de Maximilien ne paroît guere moins extraordinaire; car voyant le roi de France bien établi dans ce duché, & n'ayant alors aucun moyen de l'en chasser, n'au-roit-il pas dû embrasser avidement l'occasson qui se présentoit de con-server tous les droits de l'Empire, recevoir sans balancer l'hommage qu'on lui offroit? Quant à Ferdi-nand, il étoit de son intérêt, puisqu'il travailloit à s'agrandir dans le royaume de Naples, d'aigrir de plus en plus Maximilien contre les François, afin que si la guerre venoit à se déclarer dans le royaume de Naples, il pût s'assurer une puissante diversion du côté des Alpes: mais outre qu'il comptoit beaucoup plus sur ses négociations que sur ses armes, & qu'il espéroit, ou bien d'amener Louis à accepter des conditions qui lui seroient plus préjudiciables que la perte d'une bataille, ou de porter facilement l'empereur à manquer à ses engagements lorsqu'il y trouveroit son avantage, il avoit encore un motif pressant de souhaiter d'établir pour quelques mois une bonne inLouis XII. 30

telligence entre la France & la maison 💻 d'Aurriche, qui étoit en quelque sorte ANN. 1501. devenue la sienne. Dom Juan, son fils unique, mariéà Marguerite d'Autriche, étoit mort sans laisser de postérité. La mort venoit encore de lui enlever Isabelle, sa fille aînée, mariée au roi de Portugal. La succession à la couronne d'Espagne regardoit Jeanne sa seconde fille, mariée à l'archiduc Philippe, souverain des Pays-Bas: or, il se proposoit en déférant aux volontés de la reine Isabelle à laquelle il n'osoit rien refuser, de faire traverser la France aux deux époux, de les attiter en Espagne pour y être reconnus en qualité d'héritiers présomptifs. Maximilien se garda bien de mettre aucun obstacle à un arrangement si favorable à l'archiduc son fils. La ville de Trente, sur les confins de l'Allemagne & de l'Italie, fut choisie pour le lieu des conférences e l'empereur Maximilien, le cardinal d'Amboise, ministre plénipotentiaire de Louis XII, & Manuel, ambassadeur de Ferdinand, s'y rendirent: ils y conclurent, le 13 d'octobre, un traité où les intérêts de la France étoient tellement sacrifiés

qu'on n'imagine pas comment le car-Ann. 1501. dinal put consentir à les écouter. On y stipuloit d'abord qu'il y auroit une alliance étroite entre Maximilien, Louis, Ferdinand & Philippe: que non contents de se garantir mutuelle-ment leurs possessions, ils travaille-roient de concert à les étendre: que pour resserrer par des liens indissolu-bles une union si peu vraisemblable, Charles de Luxembourg, sils de l'archiduc Philippe & son héritier présomptif, épouseroit Claude, fille aînée du roi : que le futur dauphin, soit qu'il fût fils du roi, soit qu'il fût seulement prince du sang, épouseroit pareillement celle des filles de l'archiduc qu'il voudroit choisir: que Louis garantiroit à Maximilien la succession aux trônes de Hongrie & de Bohême après la mort de Ladislas, qui possédoit ces deux royaumes : qu'il donneroit cinq cent mille livres à l'empereur pour être em-ployées, portoit le traité, à faire la guerre aux Turcs, mais plus vrai-semblablement à détrôner Ladislas: qu'il fourniroit de même à l'empereur des secours d'hommes & d'argent, lorsque celui-ci iroit se faire

Louis XII. 311

couronner à Rome: qu'il rendroit la liberté à Ludovic & au cardinal Af-Ann. 1501. cagne, à condition que le premier ne sortiroit point de France, & que le second ne pourroit se retirer que sur les terres de l'Empire ou d'Espagne: que tous les bannis du duché de Milan seroient rétablis dans la jouissance de leurs biens. A ces conditions, Maximilien s'engageoit de donner à Louis l'investiture du duché de Milan, dans une assemblée solennelle des princes de l'Empire, qu'il alloit indiquer pour cet effet dans la ville de Francfort. Outre les conditions énoncées dans ce traité singulier, il y en avoit de secretes, telles que la cession absolue que la France devoit faire de la Valteline entre les mains de l'archiduc Philippe, les mesures qu'on devoir prendre pour s'agrandir respectivement aux dépens de quelques puissances voisines, dont on renyoyoit la discussion aux ministres respectifs de Louis & de l'archiduc Philippe, ou aux conférences secretes que ces deux princes devoient tenir ensemble.

En effer Philippe se mit bientôt Passage de en marche avec Jeanne sa semme parlaFrance.

& un corrége nombreux de dames & ANN. 1901. Belcar.

Heuterus. Haraus. Auton.

de seigneurs. On lui rendit en France des honneurs proportionnés au nouveau titre dont il alloit bientôt être décoré : mais Philippe n'oublia point la dépendance que lui imposoir la nature de ses terres à l'égard du roi son souverain. En traversant Paris, il se rendit au Parlement, il y prit séance en qualité de pair de France. Au milieu des fêtes & des divertissements on trouva le temps de parler d'affaires sérieuses : on examina de nouveau les principales dispositions du traité de Trente & les autres objets sur lesquels on n'étoit point encore tombé d'accord. Louis proposa des tempéraments & des modifications que l'archiduc approuva sans balancer: on confirma le mariage de Claude avec le duc de Luxembourg, à la grande satisfaction d'Anne de Bretagne, qui, plus mere que reine, & n'envisageant que la grandeur future de l'époux qu'on destinoit à sa fille, promettoit tout ce dont elle pouvoit disposer, & auroit engagé si elle en eût été crue, l'Etat entier pour ache-ter un gendre. Les conditions dont

on étoit convenu, étoient encore si favorables à la maison d'Autriche, Ann. 1501. même après les restrictions qu'y avoit apportées Louis, qu'on ne douta point que Maximilien ne les ratifiat. On prit donc le parti d'envoyer des ambassadeurs à la diete qui avoit dû être indiquée à Francfort : on leur donna des procurations en bonne forme pour rendre hommage au nom du roi, & toutes les sommes qu'ils devoient délivrer à l'empereur, en recevant les lettres d'investiture. Ils apprirent, en arrivant dans cette ville, que la diere n'avoit point été convoquée, que l'empereur étoit abfent, qu'on ne savoit quand il reviendroit : après s'être long - temps imparientés à l'attendre, ils prirent acte devant deux notaires du soin qu'ils avoient eu de se trouver au jour & au lieu indiqués pour faire hommage du duché de Milan, & demanderent que ce délai ne pût être imputé ni préjudicier au roi leur maître : enfuite ils revinrent en France rapportant avec eux leur argent. Louis ne savoit encore comment expliquer cette bisarrerie; cependant la chose étoit simple: Ma-Tome XXI. O

314 Histoire de France.

ximilien & Ferdinand avoient déja ANN. 1501. obtenu ce qu'ils destroient le plus; il n'étoit pas de l'intérêt du dernier, que Louis pût être tranquille pos-sesseur du Milanes, & Maximilien ne vouloit pas sur une simple pro-- messe de mariage entre deux enfants encore au berceau, laisser perdre l'oc-casion favorable qui se présentoit alors de faire revivre ses droits en Italie. Outre les bannis du duché de Milan qui ne le quittoient point, il recevoir des députations pressantes de toutes les puissances du second ordre qui l'invoquoient, pour ainsi dire, comme un Dieu vengeur, & qui mettoient en lui leur derniere espérance.

Etat de l'Italie : brigan-Célar Borgia.

Guicchar-

Macchia-

Thomasi. Benbe. Belcar.

En effet depuis que César Borgia lie : brigan-dage & set avoit ramené ses troupes de l'expé-lératesse de dition de Naples, il s'étoit passé des scenes bien étranges en Italie. Les

Colonnes & des Savelli qui s'étoient attachés à la fortune du malheureux Frédéric, furent les premieres vic-

times immolées à l'ambition de Cé-P. Marsir. sar ; il pilla leurs maisons, laissa des garnisons dans toutes leurs places: se portant ensuite du côté de

la Toscane, il s'empara sans résis-

Louis XII. 315 tance de Piombino : de - là il conduisit ses troupes devant Camerino Ann. 1901. comme s'il eût en dessein d'en former le siege; mais il méditoit une conquêre plus importante. Le duché d'Urbin étoit un grand fief de l'é-glise possédé depuis long-temps à titre de vicarias par la famille des Montefeltri. Guidobalde qui en étoic seigneur n'ayant point d'enfants, avoit marié sa niece à François-Marie de la Rovere, préser de Rome, & l'avoit fait reconnoître son successeur. Il vivoit en bonne intelligence avec le saint siege, & il venoit tout récemment d'en obtenir des graces. César mettant à profit la sécurité où vivoir Guidobalde, lui envoya demander, comme au meilleur de ses amis, son artillerie & quelques compagnies d'infanterie dont il feignit d'avoir besoin pour le siege de Camerino. Lorsqu'il l'eut dépouillé de ses forces, il entra brusquement sur ses terres, disposa des corps de-gardes pour fermer toutes les issues, & marcha jour & nuit vers la place où se tenoit le duc avec sa famille. Guidobalde & son

gendre n'ayant aucun moyen de O ij

résister, & s'attendant à une mort Ann. 1501. certaine, s'ils tomboient entre les mains de leur ennemi, se travesti-

rent en paysans & s'évaderent par des sentiers peu fréquentés. Maître du duché d'Urbin, César vint met-Ann. 1502 tre le siege devant Camerino. Jules Varane qui en étoit seigneur, s'y défendit quelque temps avec cou-rage: mais voyant qu'il ne pouvoit éviter d'être forcé, il traitoit des conditions de la reddition de la place, lorsque César y entra par intelligence. Varane & deux de ses fils surent étranglés; un seul échap-pa au massacre général de sa fa-mille: le malheureux pere, semblant prévoir le sort qui l'attendoit avoit eu la précaution de l'envoyer à Venise. Les Florentins que l'expérience du passé & l'exemple de leurs voilins avertissoient de se précautionner, se jetterent de le precau-tionner, se jetterent entre les bras du roi de France, & pour l'atracher plus étroirement à leurs intérêts, ils l'élurent en quelque sorte gé-néral de leur république. Le traité qu'ils conclusent avec sui, portoit qu'il seroit tenu de les désendre à les frais envers & contre tous, &

Louis XII. 317

de leur garantir toutes les terres dont ils étoient en possession, & Ann. 1504. qu'en récompense ils lui payeroient quarante mille ducats par an. Une si puissante protection, en inspirant trop de confiance aux Flotentins, faillit à les perdre. César à la vérité n'ofa plus les attaquer en son nom: mais il permit aux chess de ses troupes de tenter une surprise contre la République, se réservant la liberté de les désavouer si elle ne réussissoit pas. Quelques-uns de ces chefs, comme V ttelloze, avoient des injures personnelles à venger; les autres sembloient ne s'armer que pour la querelle des Médicis dont ils se disoient les parents ou les alliés. Ayant donc excité un soulévement dans la ville d'Arezzo, l'une des plus considérables de l'Etat de Florence, ils s'en emparerent sans effusion de sang & en sirent leur place d'armes. On croit que si dans le premier moment de surprise & d'abattement que causa cette nouvelle à Florence, ils se fussent présentés aux portes de la ville comme ils le pouvoient aisément, ils y auroient été reçus sans beaucoup de O iii

ANN. 1502.

318 Histoire de France. résistance: mais s'érant amusés à faire le siege de quelques châteaux voisins, & à fortifier les postes dont ils s'étoient rendus maîtres, ils donnerent le temps aux Florentins d'appeller du secours. Les ambassadeurs qu'ils envoyerent à Louis ne prirent point le change fur leurs véritables ennemis : ils Ini dénoncerent Césat Borgia & le pape Alexandre comme les auteurs ou les infligareurs fecreus de cette guerre : ils lui repréfencetent si bien la nécessité d'arrêter leurs brigandages, s'il defitoit de conserver encore des allies en Italie, que Louis résolut d'aller en personne venger l'abus qu'ils avoient fait de son alliance: mais comme les forces qu'il voulois conduire en Italie ne pouvoient être rassemblées aussi promptement que l'exigeoit le danger où étoit Florence, il envoya un héraut déclarer à César que s'il ne retiroit sur-le-champ de gré ou de force ses capitaines de toute l'étendue de la Toscane, il lui demanderoit raison de tout le dommage qu'ils auroient causé aux Florentins; & afin d'af-furer encore mieux l'exécution de ses ordres, il manda par le même

Louis XII. Louis XII. 319 courier à Chaumont d'Amboise, de

conduire quatre cents lances au se-Ann. 1502. cours des Florentins, & de livrer bataille à l'ennemi s'il avoit l'audace de l'attendre. César seignant toujours de n'avoir aucune part à cette expédition, & d'être irrité contre ceux qui l'avoient formée, quoiqu'il leur eût encore envoyé tout récemment un renfort, leur conseilla secrétement de se départir au plutôt d'une entreprise qui ne pouvoit plus réussir, & d'abandonner les places

dont ils s'étoient emparés.

Si Louis n'avoit été attiré en Ita- Louis passe prises dans le royaume de Naples din sans que les hostilités eusseut été précédées d'aucune déclaration de guerre. Maximilien, appellé en Italie par Ferdinand le Catholique, le-voit des troupes, faisoit dans la ville de Trente des magasins d'armes & de toutes sortes de munitions; déja même il s'étoit fait pré-

Auton.

céder par Hermès Sforce & quelques Ann. 1502. autres ambassadeurs qui annonçoient son arrivée, & tenoient un registre des secours d'hommes ou d'argent que chaque Erat pouvoit, ou de-voit lui fournir. Toutes les puissances du second ordre l'appelloient à grands cris: les Suisses persistoient dans leurs brouilleries avec la France ; les Vénitiens étoient suspects ; le pape même, & particuliérement Célar Borgia son fils, n'attendoient qu'une occasion de s'en détacher. Il. étoit manifeste que si l'empereur se montroit dans ces circonstances, il feroit soulever l'Italie entiere, & que les François se trouveroient coupés & enveloppés de toutes parts. Le seul parti qui restât à Louis consistoit donc à le prévenir. Dès qu'il parut, ces mêmes princes qui se-roient allés au - devant de l'empereur, s'empresserent à l'envi autour de sa personne & lui formerent une cour. Le duc de Ferrare, le marquis de Mantoue, Bentivoglio, seigneur de Bologne, le duc d'Urbin dépouillé de ses Etats, les députés des Vénitiens, des Florentins & des Lucquois, s'unirent pour lui représentet

combien la protection qu'il accor, = doir aux Borgia étoit contraire à ses Ann. 1502. vrais intérêts: ils lui peignirent fi bien toutes les horreurs de ces deux personnages, que Louis, honteux & indigné de se trouver en quelque sorte le complice de tant de forfaits, promit de sauver son nom de cette infamie: c'étoit sans doute son intention; mais il dépendoit beaucoup plus qu'il ne se l'imaginoit de ceux qui l'entouroient. Le pape & César informés de ce qui se disoit à la cour de Louis, & n'osant l'aborder dans ce premier transport, lui députerent un homme sans caractere, mais adroit, insinuant, & d'autant plus propre à sonder la disposition des esprits qu'on ne se donnoit pas la peine de se contraindre en sa présence. Troccies, c'est le nom de cet agent, représenta au roi que César, en qualité de gonfalonnier de l'église Romaine, n'avoit pu se dispenser de faire rentrer dans le devoir ou de punir exemplairement des vassaux rebelles qui affectoient depuis longtemps de secouer le joug de la dé-pendance; qu'à la réserve de l'expédition contre Florence, à laquelle il

n'avoit pris aucune part & qu'il avoit Ann. 1502. toujours désapprouvée, il n'avoir rien entrepris sans en avoir reçu l'ordre du sacré college; qu'il n'avoir pour accusateurs & pour ennemis que ces mêmes hommes qui appelloient l'empereur en Italie, & qui ne pouvant se consoler d'avoir les François pour voisins, cherchoient à perdre leurs plus zélés partifans; que l'armée ecclésiastique n'étoir pas moins aux ordres du roi que si elle eût été levée & entretenue à ses dépens; que sa majesté pouvoit s'en servir utilement, soit dans le royaume de Na-ples, soit dans telle autre contrée qu'il lui plairoit d'indiquere ll in-finua ensuite au cardinal d'Amboise qu'étant un des principaux membres de l'église Romaine, il devoit par toutes sortes de raisons en prendre la défense; que le pape étois vieux & insirme; que les cardinaux songeoient à lui déligner un succes-seur; que César avoit de nombreux partisans dans le sacré collège; qu'il importoit à la France de prévenir de bonne heure les brigues que l'empereur & le roi d'Espagne ne manque-teient pas de sormer pour se rendre

Louis XII. 323

maîtres de l'élection; qu'on pouvoit des lors prendre des mesures si jus- Ann. 1502. tes, qu'en quelque temps que le saint-fiege vînt à vâquer, il ne sût rem-pli que par un homme dévoué aux intérêts de sa majesté. Le cardinal comprit qu'on lui offroit le souverain pontificat, & quelque modeste qu'il fût d'ailleurs, il ne résista point a une si douce tentation. Un autre motif le portoit encore à se rendre médiateur entre le roi & le souverain pontife : la commission de légat à latere dont il étoit revêtu alloit expirer; il en desiroit d'autant plus ardemment la prorogation, qu'outre les honneurs & les profits qu'elle lui procuroit, elle donnoit de grandes facilités pour parvenir au souverain pontificat. On permit donc à César de venir se justifier, ou plutôt on destra qu'il vint comme premier ministre du pape traiter des conditions d'une nouvelle alliance. Ce voyage n'étoit pas sans péril; car quelque che-min qu'il prît, il falloit traverser les terres de ses ennemis, se trouver ensuite, sur la foi publique, au milieu d'eux. Il se déguisa en chevalier de Rhodes, & suivi de deux écuyers seu-

O vi

lement, il partit sans en donner avis ANN. 1502. à personne, parut subitement à la cour de Louis, où, au grand éronnement de l'Italie entiere, il fur reçu à bras ouverts & admis à toute heure à l'audience du roi & du premier ministre. En peu de jours on conclut un traite qui dut rester secret tant que le roi séjourneroit en Iralie. Le pape prorogeoit pour dix-huit mois la legation du cardinal d'Amboise : il accordoit plusieurs chapeaux de cardinal aux parents de ce ministre, qui devoient grossir le nombre des partisans qu'il avoit déja dans le sacré college, indépendamment de ceux que César s'obligeoit de lui fournir lorsqu'il en seroit temps: ce dernier s'engageoit encore en son nom, & comme suffisamment autorisé du saint pere, de conduire, toutes les fois qu'il en seroit requis, l'armée ecclésiastique dans le royaume de Naples, & d'aider de tout son pouvoir à en chasser les Espagnols. Le roi de son côté laissoit à César tous les Etats qu'il avoit usurpés; & ce qui paroît presque incroyable, & ce qui prouve combien un caractere trop facile est dangereux dans un monarque, il lui

abandonnoit Bentivoglio, Vitelloze & Petrucci qu'il avoit mis aupara- Ann. 1502, vant sous sa sauve-garde; promettant non-seulement de ne leur donner aucun secours, mais encore de fournir, s'il en étoit besoin, trois ou quatre cents lances pour aider à les dépouiller. Les députés des Suisses arriverent les derniers & furent favorablement écoutés; car bien qu'on eût à se plaindre de leurs procédés, on sentoit combien il étoit essentiel d'empêcher qu'ils ne se liassent avec Maximilien à qui ils eussent pu donner une entrée en Italie & des renforts considérables. On satisfit donc à la plupart de leurs demandes; de leur côté ils promirent d'observer plus exactement qu'auparavant leurs traités avec la France, & fournirent sur-le-champ deux mille hommes d'infanterie, qui joints à deux mille Gascons, prirent la route du royaume de Naples. Ces mesures déconcerterent les projets de Maximilien : considérant que ses finances étoient épuisées, qu'il ne trouveroit plus en Italie, ni hommes, ni argent, il cessa ses préparatifs, s'éloignant de la visse de Trente où il ne pouvoit plus se montrer avec hon-

neur. La France venoit encore de lui ANN. 1502. faire essuyer une morrification sensible. Louis, par le traité de Trente. s'étoit engagé à contribuer à le faire reconnoître pour héritier du trône de Hongrie après la mort de Ladislas; mais se croyant suffisamment dégagé de cette promesse par la conduite que l'empereur avoit tenue à son égard, il avoit conclu avec le roi de Hongrie & de Bohême une ligue défensive, & l'avoit scellée par le mariage d'une princesse de son sang avec ce monarque. Ladislas, à qui l'on avoit laissé le choix entre Germaine de Foix, fille d'une sœur de Louis XII, & Anne de Foix Candale qui avoit aussi l'avantage d'être sa parente, quoique dans un degré plus éloigné, se décida pour cette derniere, parce qu'elle étoit la plus belle & d'un âge un peu plus avancé. Cette préférence toute glorieuse qu'elle étoit, causa une vive douleur à la princesse: elle étoit tendrement aimée par François d'Orléans, comte de Dunois, & premier duc de Longueville ; elle l'auroit préféré sans balancer au plus puissant monarque de l'univers. Les larmes des deux

Louis XII.

amants ne furent point écoutées; la 💻 princesse forcée de renfermer ses en- ANN. 1502. nuis au fond de son cœur, se mit en

marche pour la Hongrie.

Après avoir terminé les princi- Il visite les pales affaires qui l'avoient appellé lanès. en Italie, Louis se mit à visiter les villes du duché de Milan, donnant audience à tous ceux qui réclamoient din. sa justice, & voulant prendre connoissance par lui-même de tous les abus qui pouvoient s'être glissés dans l'administration: sur quelques plain-tes qui lui surent portées contre Pierre de Sacierge, son chancelier dans le duché de Milan, auxquelles ce magistrat ne put répondre, il le déposséda de son office & le renvoya à Luçon dont il étoit évêque. Pendant le séjour qu'il sit à Pavie il fut complimenté par les docteurs de l'école de droit qui lui demandoient la confirmation de leurs privileges : quoiqu'il eût montré pendant son enfance peu de dispositions pour les lettres, il aimoit les savants: il se croyoit obligé de récompenser ceux dont les veilles tendoient au bien de la société: non content d'açcorder la grace qu'on lui demandoit,

Auton. Belcarius. Guicchar-Seiffel.

il augmenta considérablement le re-ANN. 1502. venu des professeurs, il voulut assisrer à leurs exercices : le lendemain Jason Mainus, vêtu d'une longue robe de drap d'or, se rendit au palais & conduisir à la porte de son école le roi & tous ceux des courtisans qui voulurent l'accompagner. Là s'inclinant profondément, il pria le monarque d'entrer. Louis exigea qu'il passat le premier : Je ne Juis plus roi ici, dit-il, vous êtes le seul qu'on y doive respecter. Il assista dans la même ville à un spectacle d'un autre genre. Deux gentilshommes du nom de Gonzague, cousins germains du marquis de Mantoue, vinrent le prier de leur donner le champ. S'étant fait rendre compte de leur querelle, & ayant jugé dans son conseil qu'elle ne pouvoit être terminée que par les armes, puisqu'il étoit question de foi faussée & de trahison, il sit dresser les lices, nomma des juges du champ, & assigna le jour & l'heure du combat. Les deux champions comparurent & se battirent avec courage & opiniâtreté, sans toutefois se faire beaucoup de mal

Louis XII. 329 à cause de la bonté de leur armure. \_\_\_\_\_\_ Louis ordonna qu'on les séparât, les Ann. 1502. obligea de s'embrasser & les admit à sa table.

Les Génois lui avoient fait une députation solennelle pour le prier d'honorer leur ville de sa présence, quoiqu'il n'eût rien à y régler, par-ce qu'ils se gouvernoient par leurs propres loix, il crut ne devoir pas leur refuser cette satisfaction. Les Génois, dit un ancien historien, contre la nature de leurs mœurs, menoient au bal leurs femmes, leurs filles & leurs sœurs pour donner joyeux passetemps au roi & aux seigneurs qui l'accompagnoient. Ceux - ci usant de la liberté Françoise, choisissoient les plus belles, les présentoient au roi, en les baisant les premiers pour en faire l'es-sai, & puis les baisoit le roi volontiers, dansoit avec elles, & prenoit d'elles tout honorable déduit. Au milieu de ces fêtes, l'amour, si je puis ainsi m'exprimer, se choisit une victime d'une espece si singuliere & si rare qu'elle mérite de trouver place dans l'histoire. Thomassine Spinola s'étant trop attachée à considérer le monarque dont la beauté simple &

🛢 mâle étoit encore relevée par une Ann. 1502. adresse & des graces non pareilles dans tous les exercices du corps, ne put défendre son cœur d'une tendre émotion : ayant eu la curiosité de l'entretenir à plusieurs reprises différentes, elle jugea que ce qu'elle avoit admiré jusqu'alors en lui, n'étoit rien en comparaison de ce qu'elle y découvrit : elle demeura si éperdue, que malgré la modestie & la retenue dont elle ne s'étoit jamais écartée, elle ne rougit point de lui faire l'aveu de sa tendresse, en le suppliant de vouloir bien être son intendio. Ce terme, ainsi que s'ex-prime l'auteur dont nous tirons ce fait, signifioit accointance honorable, & amiable intelligence. Quelque innocent, quelque dégagé des sens qu'on nous peigne cet amour, il n'en fut ni moins vif ni moins durable. Fiere d'avoir obtenu ce qu'elle desiroit, craignant de profaner une si belle slamme, elle dédaigna le com-merce du reste des mortels; elle rejetta avec mépris les caresses & les empressements de son mari; livrée entiérement à l'objet de sa passion, elle se consoloit de son absence en

Louis XII. lui écrivant souvent, soit pour intercéder en faveur de tous les mal- ANN, 15021 heureux, soit pour ménager les in-térêts de sa parrie : c'est par - là qu'elle rendit précieux & respectable, aux yeux de ses concitoyens, un égarement qui ne fut funeste qu'à-elle - même, puisqu'il lui coûta la

vie comme nous le raconterons dans

la fuite.

Louis en quittant l'Italie se re- suite des procha la dissimulation dont il avoit de César Bor-usé envers Benrivoglio & les autres giaprinces dont il abandonnoit la dé-pouille à César Borgia. Connoissant din. déja toute l'atrocité de cet homme pervers, & craignant apparemment de se trouver complice de quelque effroyable trahison, il écrivit à Bentivoglio que lié par des traités antérieurs avec le pape, & ne pouvant s'opposer à ce qu'il fit valoir les droits du saint-siege sur Bologne, il avoit du-moins stipulé pour lui & pour ses enfants une en-tiere liberté de se retirer où bon leur sembleroit, avec la jouissance de tous leurs biens patrimoniaux en quelque endroit qu'ils se trouvassent situés. Cette lettre desilla les yeux de tous

Thomasi. Guicchar-

Belcarius

332 HISTOIRE DE FRANCE. les princes d'Italie : ils s'étoient flattés long-temps que Louis rireroit ANN. 1502. une vengeance exemplaire des crimes de César, qu'il le forceroit dumoins à restituer les places dont il s'étoit emparé injustement : déchus de cet espoir, par la maniere dont ils virent qu'il avoit été reçu à la cour, ils avoient compté que le roi prendroit de justes melures pour empêcher que cet ennemi public ne se portât à de nouveaux excès : les uns croyoient qu'il l'emmeneroit en France, d'autres qu'il l'enverroit à Naples; personne ne s'attendoit qu'il dût lui sacrisier ses propres alliés. Touchés du malheur de Bentivoglio, convaincus que le même sort les attendoit chacun en particulier, ils s'assemblerent pour délibérer en commun sur la conduite qu'ils devoient tenir. N'ayant plus à compter sur auoun secours étranger depuis que

Maximilien sembloit avoir renoncé à son voyage d'Italie, ils considérerent en même temps qu'ils étoient encore en état de faire la loi au tiran, puisqu'ils étoient eux mêmes les instruments de sa tirannie; que disposant des troupes dont il se servoit pour les opprimer tour-à-tour, \_\_\_\_\_\_its n'avoient qu'à les tourner contre ANN. 1502. hui pour le faire rentrer dans le néant; que le roi de France ne pouvant estimer un homme si détestable ni placer en lui sa confiance, ne feignoit apparemment de le protéger, que parce qu'il espéroit d'en tirer des secours pour la guerre qu'il avoit à soutenir dans le royaume de Naples; que ce monarque fonciérement vertueux, mais irrésolu, leur sauroit gré intérieurement de l'avoir délivré à son insu d'un ennemi couvert; qu'en tout cas il seroit facile de l'appaiser, en lui assurant de la maniere la plus efficace les mêmes secours qu'il pouvoit attendre de César. En conséquence le cardinal des Ursins, Paul & Charles, au nom de toute cetre illustre maison, Vitelloze, Jean-Paul Baglione, seigneur de Pérouse, Annibal Bentivoglio, au nom de Jean Bentivoglio, seigneur de Bologne, Liverot de Fermo, Pandolfe Petrucci, seigneur de Sienne, Guidobalde de Montefeltro, duc d'Urbin, Jean-Marie de Varane, seigneur de Camerino, s'unirent par un traité secret & con-

vinrent d'attaquer l'ennemi commun ANN. 1502. par - tout où ils pourroient l'atteindre. Pour ôter au roi de France l'idée que cette ligue pût porter aucun préjudice à son autorité, ils stipulerent que tous les confédérés seroient obligés de le servir de leur personne & de leurs biens envers & contre tous dès qu'il l'exigeroit; ils refuserent même d'y associer les Colonne, parce qu'ils avoient embrassé le parti de l'Espagne, quoique du reste ils sussent ennemis irréconciliables des Borgia, & qu'ils eussent pu for-tifier considérablement le parti de la confédération. Ils solliciterent les républiques de Venise & de Florence d'y accéder, mais ces deux républiques se contenterent de les exhorter à poursuivre leur entreprise, refusant de contracter aucun engagement jusqu'à ce que l'on vît quel parti prendroit la France. Les confédérés sans se laisser abattre, se livrerent à l'exécution de leur projet. Le duc d'Urbin & Varane se remirent en possession de leurs Etats, tandis que les Ursins, à la tête de la principale armée, surprirent & taillerent en pieces dom Hugues de Cardonne

Louis XII. & dom Miguel, deux capitaines Espagnols dévoués à César & les exé- Ann. 1502. cuteurs ordinaires de ses cruautés. Il étoit sans ressource & ne pouvoit éviter d'être pris dans la ville d'Imola, où il s'étoit renfermé, si Louis, auquel il ne manqua pas de s'adresser, négligeoit ou même disféroit de lui donner du secours. Les confédérés avoient pris les devants : en remettant au roi une copie du traité qu'ils avoient formé pour la déli-vrance de l'Italie; ils lui avoient retracé tous les traits qui devoient lui inspirer de l'exécration pour ce fléau de l'humanité. Cette précaution fut inutile, Louis chassa leurs députés & envoya ordre à Chaumont d'expédier sur-le champ quatre cents lances pour faire lever le stege d'Imola. Tous les écrivains ont blâmé le parti que prit le roi dans cette occasion. Il est cependant à propos d'observer qu'il ne pouvoit agir au-

trement sans se déshonorer. Car ayant exigé de César qu'il conduisît, lorsqu'il en seroit requis, ses troupes dans le royaume de Naples, & s'étant obligé de son côté à le secourir contre tous ses ennemis, il n'a-

voit aucun motif honnête de man-Ann. 1502. quer à sa parole. Ce n'est donc point d'avoir secouru César qu'il faut le blâmer, mais d'avoir eu la foiblesse de contracter de nouveaux engagements avec lui, dans un temps où il ne devoit plus le regarder que comme un brigand. La démarche du roi de France changea les dispositions des confédérés, sans apporter aucun changement à la conduite ni aux discours de César. Depuis le commencement de cette révolution, il avoit tout tenté pour se réconcilier avec eux; prieres, excuses, promesses, rien n'avoit été oublié; s'il n'avoit pu jusqu'alors parvenir à les désarmer, il avoit du moins rallenti leur ardeur, pendant que de son côté il se mettoit en état de défense : lorsque toutes ses forces furent rassemblées, il écrivit encore à Paul des Ursins, que bien qu'il eût désormais en sa disposition des forces capables de tirer une vengeance exemplaire de ceux qui l'avoient offensé, il ne pouvoit encore s'accoutumer à regarder comme des ennemis ces braves compagnons de ses travaux, auxquels il étoit redevable

occasion de la réparer; qu'enfin il ne leur demandoit pour toute grace que de vouloir bien entrer en conférence & de prescrire les conditions de leur réconciliation. Le pape qui concertoit toutes ses démarches avec fon fils, écrivit de son côté une longue lettre au cardinal des Ursins, où lui rappellant leur ancienne amitié, & confessant les obligations qu'il avoit à la maison des Ursins, il lui exposoit que se sentant affoi-blir de jour en jour, & voulant laisser un protecteur à sa famille, il avoit conçu depuis long temps le projet de l'associer à ses fonctions, de le faire désigner son successeur, pourvu qu'il lui jurât auparavant qu'il protégeroit les Borgia & qu'il leur tiendroit lieu de pere. Il le pressoit donc de venir incessamment à Rome pour mettre la derniere main à cet arrangement. Le cardiTome XXI. P

nal ne risquoit pas beaucoup en cé-Ann. 1502 dant au desir du pape: outre qu'ile avoit une famille puissante pour le venger si l'on attentoit à sa liberté, il étoit assez accrédité pour soulever en sa faveur le peuple & le sacré collège. Il alla donc à Rome pendant que Paul des Urfins se rendoit de son côté à la conférence qui lui avoit été assignée par César Borgia. Le traité ne souffrit point de disficultés. On convint que César, pour ôter toute défiance à ses généraux, congédieroit les troupes francoiles qui étoient venues à son secours; qu'il reprendroit tous ses anciens officiers aux gages & honneurs accourumés; qu'il ne les obligeroit point de se mettre à sa discrétion; qu'il n'y en auroit jamais qu'un à la fois auprès de sa personne; que ces capitaines, de leur côté, l'aidergient de bonne foi à rentrer en possession du duché d'Urbin & de la ville de Camerino; qu'il laisseroit aux Bentivoglio la jouissance de la seigneurie de Bologne, à condition qu'ils feroient avec lui une ligue offensive & défensive; qu'ils le prendroient à lour solde avec cent hommes d'atmes & cent arbalètriers, & qu'en conséquence ils lui paieroient douze ANN. 1502. mille ducats par an. Ces conditions parurent s'exécuter de bonne foi de part & d'autre: les troupes françoiles furent congédiées; les capitaines Italiens conduifirent leurs compagnies dans le duché d'Urbin. Guidobalde s'enfuit une seconde fois à Venise laissant une nombreuse garnison dans Senegallia, la plus forte place de son duché. Les bourgeois ouvrirent leurs portes à l'armée ennemie: mais André Doria qui commandoit la garnison s'étant réfugié dans la citadelle, ne voulut traiter qu'avec César lui-même. Sur l'avis qu'il en reçut, il rassembla, le plus promptement qu'il fut possible, un grand nombre de troupes & regla tellement leur marche, qu'il en déroba la connoissance à ses généraux. Lorsqu'il ne fut plus qu'à une petite distance de la ville, il leur manda qu'il étoit à propos qu'ils en délogeassent leurs compagnies, afin qu'il pût trouver place pour loger ceux qui l'accompagnoient. Ils n'apperçurent point encore le piège : mettant donc leur infanterie dans les fauxbourgs

ANN. 1102.

& distribuant leur cavalerie dans les villages voisins, ils allerent inconsidérément à sa rencontre, le saluerent & lui firent compagnie jusqu'à la porte de la ville, ils vouloient se retirer conformément à un des articles du traité, mais il les pria instamment d'entrer pour se rafraîchir & pour donner leur avis sur quelques matieres importantes qu'il vou-loit leur communiquer. Cette priere étoit un ordre auquel il n'y avoit plus aucun moyen de résister; car ils étoient éloignés de leurs soldats & enveloppés de toutes parts par différents corps de troupes, qui s'é-tant avancés sur les aîles, leur fermoient la retraite. Ils le suivirent en tremblant dans la chambre qui lui étoit préparée : après un moment d'entrerien, il les quitte brusque-ment & fait entrer dom Miguel suivi d'une troupe d'assassins qui les dé-sarment & les chargent de fers: Vitelloze & Liverot de Fermo furent étranglés le lendemain sur la place publique. Paul des Ursins & le duc de Gravina enfermés dans une prison ténébreuse & déja réservés au même supplice, ne furent cependant

Louis XII. 341 exécutés qu'après que César eut reçu la nouvelle que le cardinal étoit Ann. 1502. arrêté.

Il avoit fallu prendre de grandes précautions pour s'assurer d'un per-sonnage d'un si haut rang. Le pape craignant qu'un coup d'éclat ne soulevât le peuple entier, attira par de feintes carelles le cardinal au palais du Vatican, où il avoit eu soin de lui meubler un appartement, & où il se contenta de lui donner des gardes: du reste, pour rassurer ceux qui auroient pu craindre des embuches secretes, il permit que le cardinal continuat d'être servi par ses officiers 28c que sa mere lui fît tenir tous cles vivres dont il auroit besoin. Tandis qu'on essayoit d'en imposer au peuple par cette douceur apparente; des officiers du pape s'étant transportés au palais du cardinal, dressoient un inventaire de toutes les xichesses qui s'y trouvoient: Alexandre savoit que le cardinal possédoit un diamant d'un grand prix, & que depuis peu de jours on lui avoit laissé une somme assez considérable en dépôt ; surpris qu'il n'en fût fait aucune mention dans l'inventaire

P iij

444 Histoire de France.

César qu'il sommoit inutilement de ANN. 1502 conduire ses troupes dans le royaume de Naples, demandoit la dépouille de Jean Jourdain, & venoit de se lier étroitement au parti Espagnol qui commençoit à prendre le dessus.

Causes de pagnols.

din.

Auton. Belcar. Giannone. Bethune.

Dès qu'il avoit été question de ruptur. ans partager le royaume de Naples, on de Naples en. s'étoit apperçu de la négligence ou de tre les Fran-la précipitation de ceux qui avoient rédigé le traité. On s'étoit contenté Guicchar de stipuler en général que la France auroit pour sa part l'Abruzze & la terre de Labour: que la Pouille & Manus, de la Calabre appartiendroient à l'Espagne. Cette division auroit susti si chacune de ces provinces eût eu des limites bien marquées, si ces limites n'eussent point varié sous différents regnes, & si ces quatre grandes provinces eussent compris la totalité du royaume. Mais comme les rois précédents, soit pour faciliter la perception des impôts, soit pour récompenser un plus grand nombre de sujets distingués, avoient plusieurs fois morcelé ces provinces, en avoient détaché des portions plus ou moins considérables, selon le degré de confiance ou d'estime qu'ils avoient en ceux à qui ils en conficient l'ad-

Lours XII. 345
ministration, il étoit arrivé qu'au
lieu de quatre grandes provinces on ANN. 1502.
en comptoit alors six. On étoit convenu qu'on partageroit également le
produit de la douane des bessiaux qui venoient paître tous les hivers dans les plaines de la Capitanate, parce que ce produit étoit la branche la plus considérable des revenus de la couronne: mais on n'avoit pas daigné spécifier à qui appartiendroit le fond où croissoient ces pâtura-ges, comme si cet objet n'eût pas mérité qu'on s'en occupât : on avoit gardé un silence absolu sur la Basilicate; cependant cette province, quoique peu étendue, étoit peut-être la plus fertile de tout le royaume. On avoit cru apparemment qu'il suffisoir pour étousser les difficultés qui devoient naître d'une division si imparfaite, de stipuler, somme on avoit sait, que si après le partage une des deux parties se trouvoit lésée, l'autre seroit tenue de lui assigner un dédommagement; mais de quelle nature devoit être ce dédommagement? c'est ce que le traité ne disoit point. D'ailleurs, comment s'assurer que la

parrie qui se plaindroit seroit bien fon-Ann. 1502. dée à se plaindre? Les hommes sontils des juges équitables dans leur, propre cause? A peine un pareil traité auroit-il pu s'exécuter paisiblement, entre deux freres qui auroient eu à partager un commun héritage: à quoi donc devoit-on s'attendre de la part de deux monarques rivaux qui conficient respectivement leurs droits à des hommes armés & avides de gloire? Les François qui s'étoient mis les premiers en possession de l'Abruzze & de la Terre de Labour n'avoient pas manqué de se répandre dans la Capitanate & la Basilicate, sans que Gonsalve, occupé alors du siège de Tarente & réduit à implorer leur assistance, opposat aucun obstacle à leurs progrès. Maî-tre de cette ville, il porta ses trou-pes dans les provinces contestées: il les cantonna dans routes les places où les François n'avoient point établi de garnison : après cette prise de possession, il envoya signifier au général François qu'il eût à évacuer

incessamment des contrées qu'il disoit appartenir au roi d'Espagne son maître. Ce procédé parut d'autant

plus étrange, qu'il n'étoit précédé d'aucune explication; que Gonsalve ANN. 1502. ne se plaignoit point que la portion de son maître fût d'un moindre produit que celle du roi de France; & qu'enfin il ne demandoit point les provinces en litige à titre d'indemnité ou de compensation. Nemours qui étoit viceroi de Naples n'y répondit qu'en sommant à son tour Gonsalve, de se renfermer dans les limites de la Pouille & de la Calabre, qui seules valoient mieux que tout le reste du royaume. Les Barons Napolitains & les magistrats des principales villes du royaume, prévoyant que si la guerre venoit à se déclarer, ils seroient pillés & ranconnés par les deux partis, interposerent leur médiation, & en menaçant de se déclarer contre celui qui commettroit les premieres hostilités, ils obrinrent qu'on tiendroit une conférence, où l'on termineroit suivant les formes juridiques cette contestation naissante. Les deux généraux s'y firent accompagner par ' d'habiles jurisconsultes qui produifirent des tas de chartres, d'anciens aveux & dénombrements. Comme

non n'en pouvoir rien conclure à cause ANN. 1502. des changements arrivés dans la diftribution des provinces, Nemours fit observer que sans s'engager plus avant dans un labirinthe tenébreux, il y avoit un moyen sûr & facile de terminer la contestation, en s'en tenant aux indices que donnoit la nature, & à l'esprit qui avoit dicté le traité de partage : que la Capita-nate qui formoit le principal objet de la contestation étoit contigue dans toute son étendue avec l'Abruzze, au lieu qu'elle étoir séparée de la Pouille par la riviere d'Ofanto: que la Basilicate étoit tellement inséparable de l'Abruzze & de la Terre de Labour, que sans elle la possession de ces deux provinces deviendroit précaire & illusoire, puisqu'il ne tiendroit plus qu'au roi d'Espagne de les affamer en rendant simplement un Edit qui défendît la traite des blés: que le traité de partage, ayant pour objet d'établir une parfaite égalité entre les deux rois, c'étoit le violer ouvertement que de prétendre assigner à l'un toutes les terres fertiles à l'autre des sables & des rochers. Gonsalve ré-

Louis XII. 349
pondoit que n'ayant point été appellé au conseil où l'on avoit con-ANN. 1502. clu ce traité, il ne savoit point quelles avoient été les intentions de ceux qui l'avoient rédigé; qu'on l'avoit simplement chargé de le faire exécuter à la lettre : que son maître ayant stipulé pour sa part la Pouille & la Calabre, avoit des droits évidents sur les perites provinces qu'on en avoit démembrées : qu'il lui avoit imposé l'obligation de faire valoir ces droits en le nommant son général: qu'il verseroit pour les désendre julqu'à la derniere goutte de son sang. Comme les esprits, loin desse rapprocher commençoient à s'aigrir, les barons qui avoient ménagé cette conférence, obtintent encore qu'on renverroit aux deux monarques la décision de cette affaire, & qu'enattendant les choses resteroient dans l'état où elles se trouvoient. La réponse ne se fit pas attendre; elle fut à peu près la même de part & d'aurre. Louis & Ferdinand mandoient à leurs généraux qu'ils s'ab-

stinssent de toute voie de fait; qu'ils transigeassent à des conditions avantageuses, s'il étoit possible, se-

non qu'ils missent leurs droits en ANN. 1502. fûreté, & qu'ils attendîssent l'occa-sion de les faire valoir. Les géné-raux tinrent une nouvelle conférence, où ne trouvant aucun moyen de conciliation, ils convinrent que jusqu'à nouvel ordre, chacune des parties seroit maintenue dans les places dont elle étoit en possession; mais que pour empêcher que cette possession ne devînt un titre, on graveroit conjointement les armes de France & d'Espagne sur les portes de toutes les places contestées. Ces conditions surent observées par les François; mais Gonsalve, de quelque condescendance qu'il usat extérieurement pour ne pas se rendre odieux aux barons Napolitains, vouloit la guerre, fondant sa principale espérance sur la mésintelligence qu'il remarquoit entre les principaux officiers François. Louis considérant que des trois officiers généraux qu'il avoit associés au seigneur d'Aubigni, l'un étoit mort & les deux autres absents: que d'Aubigni lui-même, quelques talents qu'il eut pour le commandement, étoit tourmenté de goutte & souvent forcé de garder la cham-

Lours XII. bre, avoit cru devoir nommer un viceroi ou gouverneur général de ANN. 1502. cette contrée. Il avoit jetté les yeux fur Louis d'Armagnac, duc de Nemours, fils de Jacques d'Armagnac qui avoit eu la tête tranchée aux halles. Le desir de relever une maison illustre presque éteinte, une sorte de justice, puisque le duc de Nemours étoit neveu par sa mere de ce Charles, dernier rejetton de la maison d'Anjou qui avoit laissé au roi par testament le comté de Provence & le royaume de Naples, avoient décidé Louis à le préférer à tous ceux qui briguoient ce glorieux emploi. Cependant il avoit senti le tort qu'il faisoit à Aubigni, prince du sang d'Ecosse, l'un des plus anciens & des plus illustres gé-néraux qui sussent en Europe : il lui avoir conseré des terres & des seigneuries dans le royaume de Naples, & avoit exigé à ce prix qu'il y restar pour aider de ses conseils le nouveau viceroi: mais Nemours qui le regarda comme un précepteur incommo le, chercha toutes les oc-

casions de le morrisier. Les vieux capitaines restant attachés à leur an-

cien général, & les plus jeunes ne Ann. 1502. cherchant qu'à faire leur cour au viceroi, formerent deux partis qui ne purent agir de concert, & c'étoit ce qui enhardissoit principa-

lement Gonsalve à desirer la guerre. Un second motif, non moins pressant, étoit la difficulté où il se trouvoit alors de faire subsister ses troupes. Depuis qu'il étoit parti d'Espagne, il n'avoit reçu de Ferdinand ni argent ni munitions: une partie de ses soldats l'avoit abandonné pour se mettre à la solde de César Borgia: les autres menaçoient hautement de suivre cet exemple, ou même de passer dans le camp des François s'il ne leur donnoit promptement une partie de ce qui leur étoit dû. Dans l'impossibilité où il se trouvoit de les payer, il n'auroit pu les retenir qu'en leur permet-tant le pillage des provinces qu'il venoit de conquérir: mais ce remede étoit dangereux, parce que les Napolitains n'auroient pas manqué d'appeller les François.

Réduit à ne pouvoir plus subsister en paix, il cherchoit la guerre, il auroit seulement voulu que les Fran-

çois la lui déclarâssent : il commença par des entreprises nocturnes qu'il Ann. 1502. pouvoit toujours désavouer. La premiere se sit sur la ville de Troja où commandoit Alegre. Une troupe d'Espagnols se présenterent vers minuit à l'une des portes & entreprirent de la briser à coups de hache. Alegre accouru au bruit avec quelques soldats, soutint l'effort des ennemis jusqu'à ce que sa troupe se fût rassemblée & que les bourgeois eussent pris les armes : alors il ouvrit les portes & fit une sortie sur l'ennemi qu'il mit en déroute : l'obscurité de la nuit & la crainte de tomber dans quelque embuscade, l'empêcherent de poursuivre les fuyards.

Le lendemain un corps d'Espagnols alla donner une pareille alarme à la ville de Melphe, & pilla dans un des fauxbourgs les équipages du duc de Nemours. Deux jours après, ils tenterent d'escalader les murs d'Aveline. Enfin Gonsalve voyant que les François étoient partout sur leurs gardes, & que ces petites supercheries ne servoient qu'à décréditer ses armes, tenta une en-

treprise d'éclat. Ayant lié une in-Ann. 1502 telligence avec les habitants de la Tripalde, mécontents de la garnison Françoise qui étoit dans cette ville, il ordonna au capitaine Scalada de s'en approcher avec un corps de trois mille hommes d'infanterie. Cette troupe trouvant une porte ouverte, entra secrétement dans la place, fit main basse sur les François & y resta en garnison.

Conduite de Ferdinand le Catholique Auton, manuscrit. Guicchar-

P. Martir.

/.

Le duc de Nemours, en donnant avis à Louis de ce qui venoit de se passer, lui représenta le tort que faisoit à sa réputation & à ses intérêts l'inaction forcée où il retenoit les troupes; il le supplia de vouloir bien le tirer enfin d'une situation si violente. Louis avoit entamé une négociation avec Ferdinand, qui jettant en avant des projets impraticables, ne cherchoit qu'à gagner du temps jusqu'à ce qu'il eût armé contre la France, l'Italie & l'Allemagne. En signant un traité de partage qui ne pouvoit être exécuté, il s'étoit pré-paré à la guerre & n'avoit pas perdu un instant. Son premier soin avoit été de fortisser la ville de Salces & les autres places du Roussition qui

Louis XII. 355 séparoient la France de l'Espagne.

Tranquille de ce côté, il avoit tour- ANN. 2502. né son attention à susciter des ennemis à Louis & à lui dérober des alliés. Ainfi, ayant marié au duc de Savoie Marguerite d'Autriche, fiancée dans son enfance avec Charles VIII, & veuve depuis peu de temps de dom Juan, prince des Asturies, il s'étoit servi habilement du ressentiment de cette princesse pour dé-tacher de la France la maison de Savoie & pour soulever quelques cantons Suisses limitrophes des Etats de son mari: il s'en étoit servi avec le même succès pour déterminer Maximilien à se montrer en Italie, tandis que par l'entremise de Gonsalve il réveilloit la jalousie des Vénitiens & animoit l'audace de César Borgia. Il se flattoit que sans se montrer à découvert, il susciteroit une guerre si périlleuse dans le duche de Milan, que les François seroient forcés de rappeller toutes les garnisons qu'ils avoient dans le royaume de Naples. Les mesures étoient bien prises, & cependant elles

échouerent. D'un côté la précipitation des Suisses, de l'autre la len-

teur de Maximilien avertirent Louis ANN. 1502. tle ce qui se préparoit; la conduite de Gonsalve & de César Borgia acheva de lui dessiller les yeux: honteux d'avoir été pris pour dupe, il chassa de sa cour les ambassadeurs de Ferdinand, fit saisir les effets des marchands Espagnols qui se trouvoient dans les ports de France: il passa promptement les Alpes pour distiper par sa présence les projets de ses ennemis, & détachant quatre mille hommes de son armée, il les envoya au duc de Nemours avec ordre d'attaquer Gonsalve & de le chasser du royaume de Naples. Ce coup de vigueur, auquel on ne s'attendoit pas, etourdit Ferdinand & Gonsalve. Ce dernier offrit alors de céder la Capitanate & tout ce que les François pouvoient raisonnablement prétendre; mais on ne l'écouta plus. Voyant qu'il n'avoit point assez de forces pour tenir la campagne, il jetta des gasnisons dans les places mautimes de la Pouille & de la Calabre les plus voisines de la Sicile, & établit son quartier général à Barlette. Les François s'étant emparés en peu de jours de toutes les piaces que les Espagnols

Lours XII.

avoient abandonnées, vinrent former le fiege de Canose, où Pierre ANN. 1502. de Navarre & le capitaine Pétalte s'étoient enfermés avec douze cents hommes d'infanterie. Ces deux braves guerriers repousserent trois fois les François qui montoient à l'assaur : ils avoient formé le projet de s'ensevelir fous les ruines de la place, si Gonsalve qui ne pouvoit les secourir, ne leur eur mandé de capituler. Les François admirateurs de leur courage leur permirent de sortir avec tous les honneurs de la guerre: comme il falloit traverser l'armée & qu'on redoutoit la fureur des Suisses & des Gascons, on leur donna pour ôtages Jeannot d'Arbouville & François de Daillon; seigneur de la Crotte, deux capitaines des gens de pied. Un procedé si généreux fut mal reconnu par Gonsalve: il refusa de rendre les deux ôrages, il menaça même de les faire servir en. qualité de forçats sur ses galeres, & vraisemblablement il se fût destronoté par cette lâcheté, si le capitaine Péralte, après avoir essayé inutilement de l'en détourner, n'eût pris sur lui de les mettre en liberté, au

leur montrer par-tout des garnisons Ann. 1502. prêtes à porter le fer & le feu sur les terres de ceux qui seroient tentés de se révolter; que les Espagnols avoient encore une armée dans la Calabre qui intimidoit ceux des barons qui auroient été disposés à se déclarer pour la France, & à laquelle on sembleroit abandonner le royaume entier si l'on prenoit le parti de concentrer toute l'armée Françoise dans un coin de la Pouille; qu'il étoit indispensable d'envoyer au plutôt un détachement de ce côré, afin d'engager cette Province à suivre l'exemple des autres : qu'on avoit assez de troupes pour satisfaire à tous ces objets: qu'il suffisoit d'établir de fortes garnifons dans les places qui entouroient Barlette, de ravager le territoire de cette ville & d'empêcher qu'il n'y entrât aucune espèce de provisions; que la faim tireroit bientôt Gonsalve de son dernier asyle, & qu'avant la fin de l'hiver on se trouveroit délivré des Espa-

gnols sans effusion de sang. Nemours embrassa avec joie ce dernier avis qui n'étoit pas celui d'Aubigni. Il disposa des garnisons dans tous les poftes . Louis XII. 361

postes voisins de Barlette, de maniere qu'elles fermassent aux Espa- Ann. 1502. gnols toute communication avec le reste du royaume, & qu'elles pussent se secourir mutuellement au cas que l'une d'elle fût attaquée. Il détacha ensuite du corps de l'armée Imbercourt & Grigni avec leurs compa-gnies d'ordonnance, & le capitaine. Malherbe avec quatre cents fantassins pour aller se joindre à l'armée des Barons Napolitains, & attaquer de concert l'armée des Espagnols dans la Calabre. Emanuel Benavide & Hugues de Cardonne qui la commandoient, prirent si bien leurs mesures qu'ils forcerent les François d'en venir aux mains avant la jonction avec les barons. La valeur dans cette occasion ne put suppléer au nombre ni à la discipline: Grigni fut tué sur le champ de bataille; Imbercourt resta prisonnier, le reste fut pris ou dispersé. La nouvelle de cet échec excita les murmures de toute l'armée contre le duc de Nemours: les barons avoient demandé Aubigni pour les commander, & l'on étoit convaincu que ce malheur ne fût point arrivé, si la jalousie du Tome XXI.

262 HISTOIRE DE FRANCE. général n'eût exclu de cette commission honorable le seul homme ca-ANN. 1502. pable de la bien remplir. Nemours, trop fier pour confesser la faute qu'il avoit faite, se chargea lui-même de la réparer; il marcha peu accompagné du côté de la Calabre, mais bientôt arrêté par des obstacles qu'il n'avoit pas prévu, & considérant que c'éroit une imprudence impardonnable à un général de s'éloigner du gros de son armée, puisqu'il étoit responsable des fautes qui pouvoient se commettre pendant fon absence, il revint fur les pas & laissa enfin partir Aubigni. Celui-ci ne démentit point les espérances des barons Napolitains. Arrivé dans la Calabre, son premier soin fut de rappeller sous ses enseignes les troupes battues & dispersées. Imbercourt son prédécesseur étoit toujours prisonnier; les ennemis l'avoient mis à une rançon si forte, qu'il n'avoit presque aucune espérance de l'acquitter. Aubigni en cette occasion vendit son argenterie & eut la gloire de lui rendre la

liberté. Lorsque toutes ses forces furent rassemblées, il alla chercher les Espagnols, qui n'osant plus l'at-

Lours XII. tendre, se réfugierent dans les places maririmes, où le général Fran-ANN. 1502. çois ne put les forcer, parce qu'il n'avoit ni vaisseaux ni canon.

L'hiver n'avoit pas tellement sufpendu les opérations militaires, qu'il particulier ne se livrât encore plusieurs petits Bayard avec combats entre les deux partis. Les Alonze de François sortoient fréquemment de Sotomaior. leurs garnisons pour battre la cam- Bayard. pagne & intercepter les convois qui Auon, ma-venoient dans les villes occupées Brancome. par les Espagnols : ceux-ci de leur côté n'étoient pas bloqués si étroitement, qu'ils ne sortissent de temps en temps, soit pour tenir leurs chevaux en haleine, soit pour enlever quelques prisonniers. Toutes les fois que deux troupes se rencontroient en nombre à peu près égal, elles ne manquoient pas d'en venir aux mains. La plus célebre de ces rencontres, foit par les suites qu'elle entraîna, soit par le mérite des combattants, fut celle qui se passa entre le chevalier Bayard & don Alonze de Sotomaior. Bayard commandoit dans la ville de Monervine, Sotomaior dans celle d'Andres qui en est voifine. Animés d'un

égal desir de gloire, ils ne tar-ANN. 1502. derent pas à se rencontrer : leurs trou-

pes étoient à peu près pareilles: mais la cavalerie Espagnole, légérement armée, ne put soutenir le choc des lances Françoises. Dom Alonze, après s'être donné inutilement beaucoup de peine pour la rallier, fur fait prisonnier & conduit à Moner-vine. Bayard se contentant de lui faire jurer qu'il ne sortiroit point de la ville sans sa permission, lui laissa sur tout le reste une entiere liberté, l'admit à sa table, & tâcha de lui procurer tous les amusements qui dépendoient de lui. La rançon que devoit payer le prisonnier étoit sorte, & les Espagnols avoient peu d'argent. Impatient de ne recevoir aucune nouvelle de ses amis, dom Alonze corrompit un Albanois au service de France, & tenta de s'évader: mais il avoit affaire à un homme qu'il étoit difficile de surprendre; il fut atteint & ramené. Quoiqu'il protestât avec serment qu'il n'avoit point eu d'autre intention que de réchausser par sa présence le zele de ses amis, & de trouver plus promptement sa rançon,

Bayard ne se payant point de ces excuses, le fit enfermer dans une tout. ANN. 1502. Au bout de quinze jours la rançon arriva, & le prisonnier sut mis en liberté: mais bientôt Bayard fut informé que dom Alonze se plaignoit de lui, tenoit des discours offenfants sur son compte & osoit le menacer. Craignant que de pareils propos, quoiqu'ils n'eussent aucun fondement raisonnable, ne portassent atteinte à sa réputation, il manda un clerc, car il savoit à peine signer son nom, & se plaignant à son tour de dom Alonze, il le somma dans sa lettre, ou de donner un désaveu formel des discours qu'on lui prêtoit, ou de les soutenir en sa présence les armes à la main. Dom Alonze, aussi fier que son adversai-re, répondit qu'il n'y avoit personne sous le ciel qui pût le faire dédire de ce qu'il avoit avancé, & accepta le défi. On convint du jour & du lieu; on nomma des juges du champ: ce furent la Palisse du côté des François, & Altemese pour les Es-. pagnols. Bayard parut le premier sur les rangs, armé de toutes pieces »& monté sur son cheval de baraille.

Alonze, qui avoit déja éprouvé la supériorité de son adversaire dans ce genre de combat, ne voulut se battre qu'à pied. Bayard pouvoit se retirer; ses amis, qui savoient qu'il étoit fort affoibli par une fievre tierce qui le consumoit depuis quatre mois, vouloient qu'il prît ce parti: mais rien ne fut capable d'ébranler sa résolution. Les deux champions se battirent long temps avec assez d'égalité : à la sin Bayard trouvant son adversaire en désaut, lui enfonça son épée dans la gorge de la longueur de quatre doigts. Alonze qui se sentit mortellement blessé, s'élança sur son adversaire, le saisse au corps & tâcha de le renverser: ils tomberent tous les deux à côté l'un de l'autre. Bayard s'étant promptement relevé, porta le poignard sur la visiere du casque de son adver-saire: Chevalier, lui cria-t-il, rendez-vous, ou vous êtes mort. Il ne répondit rien, car déja le fang qui lui tomboit sur la poitrine l'avoit étouffé. Bayard se jettant à genoux, baifa la terre, & rendit grace à Dieu de la victoire qu'il venoit de remporter: puis se tournant vers les Es-

Louis XII. pagnols: vous savez, leur dit-il, que la dépouille & les armes de ce Ann: 1502.
vaillant & trop infortuné chevalier
m'appartiennent par les loix du combat; je vous les rends : que n'est-il
également en mon pouvoir de lui

rendre la vie! Comme l'éclat qu'on avoit affecté combat de donner à ce combat tournoit en-particulier tierement au désavantage des Espa- de onze che-gnols, Gonsalve crut que le seul gnols contre moyen de le faire oublier étoit d'en un pareil engager promptement un autre plus François. cclatant encore. Il persuada donc à Auon, ma-onze des meilleurs cavaliers qu'il Belcar. eût dans ses troupes, de proposer à un pareil nombre de François de se battre contr'eux sous les murs de Trani, & de choisir pour juges les Vénitiens, à qui cette ville appartenoit. Le défi fut accepté, & les combattants se rendirent de part & d'autre au lieu & au jour assignés. Gonsalve avoit indiqué à ses Espagnols un moyen facile de vain-cre les François sans danger. Il consistoit à violer en cette occasion les regles de la chevalerie, en dirigeant leurs lances contre les chevaux. Par ce stratagême, tous les chevaliers Q iv

Paul Jove.

François se trouverent abattus ANN. 1502 le premier choc, à la réserve de Bayard & de François d'Urfé, fei-gneur d'Orose. Malgré un avantage si considérable, la victoire resta indécise par l'adresse & le courage invincible de ces deux chevaliers, qui en couvrant leurs compagnons abattus, & en se retranchant pour ainsi dire derriere les chevaux morts, soutinrent jusqu'à la nuit tous les efforts des assaillants, & rétablirent peu à peu l'égalité. C'étoit déja beaucoup pour des cavaliers Espagnols de s'être trouvés renfermés en champ clos contre un pareil nombre de gendarmes François dont le nom répandoit la terreur, & d'en être sortis sans désavantage : mais cela ne suffisoit point encore à Gonsalve, qui sachant combien la réputation donne de supériorité à la guerre, croyoit devoir tout entreprendre pour di-minuer celle de ses ennemis. Il desira

Entre dou- donc que les Italiens à l'exemple des

ze Italiens & Espagnols se mesurassent avec les douze Fran François, & communiqua ses vues à Ibid. Prosper Colonne qui se chargea de choisir les combattants. L'occasion du dési se présenta naturellement. Un

Louis XII. 369

François prisonnier à Barlette, ayant == parlé avec peu d'estime de la valeur ANN. 1502. des hommes d'armes d'Italie, fut repris aigrement par ceux qui l'entendirent: on promit de lui faire gra-ce de sa rançon, s'il pouvoit engager un certain nombre de ses camarades à se battre en champ clos contre un pareil nombre de ces mêmes gendarmes Italiens qu'il déprimoit si fort. Le dési fut accepté comme on s'y ctoit attendu, & l'on dressa les lices. Quoiqu'il ne fût pas impossible, ni peut-être même bien dissi-cile de trouver dans une nation entiere dix ou douze guerriers capables de résister à un pareil nombre de François, les historiens d'Italie conviennent eux-mêmes que Prosper & Gonsalve userent de supercherie en armant leurs champions d'un épieu de fer dont ils leur enseignerent l'usage. Les chevaliers Fran-çois ayant des le premier choc renversé une partie de leurs ennemis & brisé leurs lances, mirent l'épée à la main pour terminer le combat : ils se croyoient assurés de la victoire, lors-que les-Italiens abattus tirent leurs épieux, & se jettant sous le ventre des

chevaux, renversent leurs vain-Ann. 1502. queurs; s'élançant ensuite sur eux

avant qu'ils fussent relevés, ils leur mettent l'épieu sur la gorge & les forcent de rendre les armes. Le combat dura peu & ces guerriers in sur alors

dura peu, & ces guerriers jusqu'alors si siers, après avoir servi à orner le triomphe de leurs vainqueurs, furent obligés de racheter leur libetté.

La renommée, en répandant dans toute l'Italie le succès de ces combats, apprenoit aux peuples que cette gendarmerie Françoise, si redoutable jusqu'alors, n'étoit point invincible : les généraux François sentirent le tort qu'ils avoient eu de permettre ces combats, ou de n'avoir pas du-moins pris toutes les mesures nécessaires pour qu'ils s'accomplîssent suivant les regles de la chevalerie. N'ayant aucun moyen de réparer leur honneur, tant que les ennemis se tiendroient renfermés, ils n'oublioient rien pour les attirer en rase campagne: la Palisse qui commandoit dans Rubos, l'un des postes les plus pro-ches de Barlette, rôdoit de nuit & de jour dans les environs. Quelquetois, rassemblant les garnisons voi-sines, il se présentoit subitement

devant une des portes, & envoyoit = des trompettes défier Gonsalve & ses Ann. 1502. Espagnols: d'autres fois il se plai-soit à faire le tour d'une partie des murailles, avec trente ou quarante hommes seulement, sans que les Espagnols, témoins de ces bravades, pussent obtenir, ni par prieres, ni par menaces, la permission de lui donner la chasse. Heureux la Palisse, s'écrioit Mendoze, que Ferdinand avec toute sa puissance, que Gonsalve avec toute son habileté, me paroissent petits auprès de toi!

Cette activité de la Palisse ne laisfoit aux Espagnols aucune commu- Ann. 1503. nication avec le reste du royaume: la Sicile qui les avoit alimentés étoit Espagnols épuisée, & ils eussent été forcés de par les Vénimettre bas les armes, si les Vénitiens n'eussent pris soin de leur four-nuscris. nir des vivres & des munitions. Louis se plaignit de cette contraven-din, tion aux engagemens que la république avoir pris avec lui; le senat qui ne pouvoit nier des faits publics & avérés, répondit que la république n'étant à bien des égards qu'une société de marchands, étoit régie pat des loix favorables auwith the state of Q vj . . .

Guicthar-

commerce; que plusieurs particuAnn. 1503. liers ayant des vaisseaux en propre, & exerçant de tout temps le
négoce qui convenoit le mieux à
leur fortune, avoient apparemment
donné lieu aux plaintes que formoit
le roi très-chrétien; que le sénat
veilleroit à l'avenir avec plus d'attention sur la conduite de ses marchands
& arrêteroit, autant qu'il seroit possible, ce trasic frauduleux & clandestin. Quoiqu'on ne pût douter de
la connivence du sénat avec l'Espagne, on seignit de se payer de cette
excuse, & l'on évita d'entrer dans
des éclaircissements qui auroient pu
aboutir à une guerre ouverte qu'on
étoit bien aise d'éviter dans ces circonstances.

Il étoit bien difficile de réduire par la faim une place maritime, sans une slotte qui la bloquât du côté de la mer comme elle l'étoit déja par terre. Or c'est à quoi l'on n'avoit point encore pourvu. Le peu de vaisseaux qui étoient revenus de la malheureuse expédition de Metelin étoient en mauvais état : tandis qu'on travailloit à les réparer, le chevalier Préjean, ou Pierre-Jean de Bidoux, avec quatre galeres seulement croi-

Louis XII. foit à la pointe de l'Italie, obser-vant la conduite des Vénitiens & ANN. 1503. interceptant les convois qui venoient de Sicile. Gonsalve & les Vénitiens, que la présence de cette petite escadre gênoit presqu'également, agirent de concert pour s'en délivrer: Gonsalve ramassant tous les vaisseaux qui se trouvoient dans les ports de Sicile, en forma une escadre supérieure pour donner la chasse à Préjean. On avoir prévu qu'il ne manqueroit pas de se réfugier dans un des ports d'une puissance neutre telle que la république de Venise, & ce fut en esset le parti qu'il prit. Pour plus de précaution encore, Préjean avoit envoyé demander au gouverneur Vénitien de la ville d'Orrante, s'il seroit en sureté dans son port. Aussi en sûreté que dans celui de Marseille, lui avoit répondu ce gouverneur : il y entra donc. V oyant que l'escadre Espagnole le suivoit sans que le gouverneur fît aucune démarche pour le garantir, il demanda au moins la liberté de se mettre en défense & de vendre chérement sa vie: non content de la lui refuser, le gouverneur dressa sur sa stotte:

tout le canon de la place, & on me-Ann. 1503. naça de le couler à fond au moindre mouvement qu'il feroit: certain qu'il étoit trahi, & qu'on alloit le livrer à ses ennemis, il mit luimême le seu à ses vaisseaux, & se sauva par terre avec une partie de ses équipages.

Premiets
exploits de
Gonfalve
contre les
François.

Auton. Guicchardin. Paul Jove. Relear. P. Mareir.

Gonsalve conserva donc la liberté de tirer des vivres & des munitions par mer: bientôt la fortune lui présenta une occasion de sortir des limites étroites où il étoit resserré du côté de la terre. La compagnie d'Aimar de Prie, qui étoit en garnison à Castellanet, l'un des postes les plus éloignés de Barlette, profitant de l'absence de ses commandants, vivoit sans discipline & maltraitoit ses hôtes. Ces malheureux poussés au désespoir s'adresserent aux pagnols, & promirent de leur livrer la place. Au jour & à l'heure convenus les bourgeois ayant pris secrétement les armes, viennent fondre sur la salle où dînent tranquillement les François, égorgent ceux qui leur résistent, & chargeant les autres de fers, ils les livrent aux Espagnols. En voulant réparer cette perte, NeLouis XII. 375

mours en occasionna une nouvelle = beaucoup plus considérable encore. ANN. 1503. Les troupes qui bloquoient Barlette, étoient distribuées en différents postes à une certaine distance les unes des autres, mais à portée de se secourir mutuellement. Nemours en tira une partie pour les conduire promptement à Castellanet & en chasser les Espagnols avant qu'ils pussent s'y fortifier. En vain la Palisse, qui étoit dans le poste le plus avancé, lui remontra le danger manifeste auquel il l'exposoit, rien ne put le faire changer de résolution : il se slattoit ou que les Espagnols n'oseroient sortir de Barlette, ou que s'ils prenoient ce parti, il arriveroit assez à temps pour les atteindre en rase campagne & leur livrer bataille. A peine étoit-il devant Castellanet, que Gonsalve sortant de Barlette à sa tête de la garnison & avec un train considérable d'artillerie, vint au milieu de la

nuit foudroyer les murs de Rubos qui tomboient en ruine: en moins

de quatre heures il y pratiqua trois bréches, dont l'une avoit plus de cent pas de large. La Palisse sit dans

cette occasion tout ce qu'on pouvoit

376 HISTOIRE DE FRANCE. attendre d'un chef intelligent & ANN. 1503, d'un soldat intrépide. Il renversa plusieurs fois les ennemis qui se présentoient en foule, & se fit en quelque sorte un nouveau rempart des corps des Espagnols qui tomboient sous ses coups: mais il ne pouvoit être par-tout à la fois. Tandis qu'il défendoit l'endroit le plus foible, les ennemis s'ouvrant un passage par les deux autres bréches, poursuivirent les François jusqu'à la citadelle. La Palisse, déja couvert de blessures, vouloit s'y retirer; mais il les chemins fermés : s'appuyant donc contre une muraille, & n'ayant plus même la force de se tenir debout, il foutint encore quelque temps seul la foule des ennemis qui l'enveloppoient. Son casque étoit brisé, un soldat d'un coup de pique lui fracassa les os de la tête. Forcé enfin de rendre les armes, il fur conduit à Gonsalve qui menaça de lui faire souffrir une mort ignominieuse, s'il

n'obligeoit sur-le-champ son lieutenant à livrer la citadelle. La Palisse, qu'on avoit porté au pied des murailles, ayant fait appeller le lieutenant: Cornon, lui dit-il, Gonsalve Louis XII. 377

que vous voyez menace de m'ôter un reste de vie, si vous ne vous rendez ANN. 1503. promptement. Mon ami, vous devez savoir en quel état est la citadelle : regardez-moi comme un homme déja more, & si vous avez quelque espoir de tenir jusqu'à l'arrivée du duc de Nemours, faites votre devoir. Cornon se mit en défense; mais n'ayant ni armes ni munitions, il ne put empêcher que la place ne fûr emportée d'assaut. Gonsalve, malgré ses menaces, prit soin de la vie de la Palisse: il le mit entre les mains des plus habiles chirurgiens, qui en peu de temps le guérirent de ses blessures: mais quoique par une con-vention solennelle réglée entre les deux généraux au commencement de la campagne, les prisonniers de guer-re eussent la liberté de briser leurs fers en payant la somme à laquelle étoit évaluée leur rançon, Gonsalve ne voulut plus entendre parler d'aucune composition: non content de retenir la Palisse, il sit enchaîner deux à deux tous les hommes d'armes pris avec lui, & les fit enfermer dans des caveaux : les simples foldats réduits à la condition de for-

çats, furent distribués sur ses galeres.

Ann. 1503. Après deux pertes si considérables,

Après deux pertes si considérables, Nemours n'ayant plus assez de troupes pour bloquer Barlette, auroit dû rappeller Aubigni, & ramasser ses quartiers pour n'en former qu'un seul corps d'armée. Une mauvaise honte l'en empêcha; il craignit de recourir à un homme qu'il avoit jusqu'alors pris à tâche d'humilier, & en calculant ses forces, il se crut encore en état de contenir les Espagnols jusqu'à l'arrivée des rensorts qu'il attendoit de France.

Ruse de Ferdinand : traité frauduleux de Lyon. P. Martyr.

Auton. Seisfel. Heuterus. Louis avoit déja levé des troupes & faisoit travailler dans les ports de Marseille & de Gênes, à réparer les vieux bâtiments & à en construire de nouveaux. Déja il s'étoit rendu à Lyon pour veiller de plus près à cet embarquement, lorsque Ferdinand, occupé des mêmes soins, & craignant d'être prévenu par un ennemi que la situation de ses Etats & ses richesses mettoient à portée d'user de plus de diligence, chercha un moyen de rallentir cette ardeur & de rendre inutiles tous ces préparatifs. Ce projet étoit devenu difficile depuis que Louis avoit chassé

Louis XII. 379

de sa cour les ambassadeurs d'Espagne & rompu tout commerce avec Ann. 1503. cette couronne. Il falloit lui députer un homme qu'il ne pût se dispenser d'entendre, & en qui il fût forcé de prendre consiance. La fortune le présentoit à Ferdinand. Il avoit auprès de lui l'archiduc Philippe son gendre, qu'il venoit de faire reconnoître fon successeur dans toute l'étendue de la monarchie Espagnole, non par aucun motif d'attachement pour ce jeune prince, ni même pour Jeanne sa fille, mais uniquement par complaisance pour la reine Isabelle à laquelle il n'osoit rien refuser. L'ar-. chiduc dégoûté des froideurs qu'il avoit à essuyer de son beau-pere, & craignant peut-être que la guerre commencée entre la France & l'Espagne ne s'étendît avec le temps fur les Pays-Bas, eut tant d'impatience de retourner dans ses Etats, qu'il ne voulut pas même attendre les couches de l'archiduchesse sa femme, qu'il avoit amenée avec lui, & qui le conjuroit de ne point l'abandonner dans cette circonstance. Ferdinand mettant à profit l'impatience de ce jeune prince, & peut-être bien aise d'avoir

trouvé une occasion favorable de Ann 1503 perdre son prétendu successeur, le choisit pour être l'instrument de l'infigne trahison qu'il méditoit. Après lui avoir remontré qu'ils n'avoient tous les deux qu'un même intérêt, il le chargea de négocier avec Louis XII un traité dont le jeune Charles de Luxembourg leur commun héritier devoit recueillir tout le fruit. Ce prétendu traité, dont nous rapporterons plus bas la substance, étoit fondé sur le mariage déja arrêté du perit Charles avec Claude de France fille unique de Louis XII. Ferdinand, dans les instructions qu'il donnoit à son gendre, sembloit n'avoir pour but que de sauver son honneur: il le laitsoit maître de rédiger les conditions; il lui donnoit même une pleine autorité pour faire exécuter par lui-même toutes celles dont il seroit convenu: s'il lui associoit deux collegues, c'étoient des hommes d'un rang si bas, qu'ils ne pouvoient passer que pour ses secrétaires, ou tout au plus pour ses conseillers. L'archiduc, chargé d'une procuration en for-me & muni de pleins pouvoirs, crut n'avoir pas plus de précautions à pren-

Lours XII. dre que lorsqu'il avoit déja traversé \_\_\_\_\_\_la France pour se rendre en Espagne: ANN. 1503. mais son beau-pere lui faisant envisager qu'alors on étoit en paix, au lieu qu'actuellement la guerre étoit ouverte: exigea qu'il envoyât demander un sauf-conduit & des ôtages. Quelque singuliere que parût à la cour de France cette demande de la part d'un vassal, Louis daigna s'y prêter : René , duc d'Alençon , Gaston, comte de Foix, Charles de Bourbon-Montpensier, Charles de Bourbon, comte de Vendôme, se rendirent en qualité d'ôtages à Valenciennes, & l'on fit tenir à l'archiduc un sauf-conduit sur la frontiere d'Espagne. Ce prince, pour montrer que cette précaution injurieuse ne venoir point de lui, ne fut pas plutôt en France, qu'il envoya ordre à ses officiers de ramener les ôtages avant qu'il parût lui-même à la cour du roi son souverain. Il y sut reçu avec tous les honneurs dûs à sa naissance & à son rang, La commission dont il étoit chargé ne pouvoit que le rendre agréable au roi, & sur-tout à la reine Anne de Bretagne; il venoir en apparence pour resserrer les

382 HISTOIRE DE FRANCE. nœuds qui devoient unir les maisons Ann. 1503. de France & d'Autriche: on établit donc promptement des conférences pour rédiger les arricles du traité. Ferdinand mettoit ce temps à profit pour négocier dans les cours de l'Europe & achever ses préparatifs. Lorsque tout fut prêt & que la saison d'agir sut arrivée, il permit à ses plénipotentiaires de conclure; mais il manda en mêmesemps à Gonfalve

qu'il alloit recevoir des renforts & qu'il se gardât bien de déférer aux ordres qui pouvoient lui venir de la part de l'archiduc. Le traité fut signé le cinq d'Avril: il portoit en substance, que pour terminer les dif-férends qui s'étoient élevés dans le royaume de Naples entre le roi trèschrétien d'une part & les rois catholiques de l'autre, on étoit convenu que le roi très chrétien céderoit dès ce moment à madame Claude sa fille, future épouse de Charles d'Autriche, duc de Luxembourg, la terre de Labour & l'Abruzze avec le titre de

reine de Naples; que les rois catholiques céderoient nuement & sans aucune réserve à ce même Charles, duc de Luxembourg, la Calabre &

38

la Pouille : que par rapport à la Capi tanate & à la Basilicate, dont la pro-ANN. 1503. priété étoit contestée entre les deux couronnes, chacune des deux parties rentreroit en possession des places & des villes qu'elle possédoit avant que la Tripalde eût été envahie à force ouverte par les Espagnols: que pour éviter toute brouillerie à l'avenir, & maintenir le royaume en paix jusqu'à l'accomplissement du mariage projetté, les rois catholiques rappelleroient incessamment du royaume de Naples Gonsalve & les garnisons Espagnoles qu'il commandoit, remettant toute la portion du royaume qui leur étoit échue par le premier par-tage entre les mains de l'archiduc Philippe pour la tenir & gouverner, soit par lui-même, soit par un lieutenant, au nom & comme tuteur du jeune Charles de Luxembourg son fils: que le roi de France, comme tuteur & administrateur des biens de Claude sa fille, conserveroit sous sa main tant la terre de Labour & l'Abruzze, que les villes de son premier partage dans les provinces con-peltées: qu'il y nommeroit tel gou-

verneur & y entretiendroit

Ann. 1503. garnisons qu'il lui plairoit.

Ce traité étoit tout entier à l'avantage du roi de France, puisque, sous un prétexte honnête, il chassoit du royaume de Naples ses ennemis, & ne les remplaçoit que par un prin-ce son vassal, qui n'auroit eu ni la force ni le courage de lui rien contester. D'un autre côté il conservoit la meilleure portion des provinces en litige, puisque c'étoit pour en chasser les François que Gonsalve, tout soible qu'il étoit, avoit cru devoir commencer les hostilités. Si le mariage projetté s'accomplissoit, Louis qui aimoit tendrement sa fille, étoit bien aise de pouvoir lui donner pour dot une couronne : si au contraire il venoit à se rompre, soit par la mort d'un des deux époux, soit par quelqu'autre cause, les François, affermis dans leur domination, le trouveroient alors plus en état de s'y maintenir & même d'en exclure un prince qu'ils n'y recevroient en un sens que par grace & à titre précaire. De quelque façon que les choses tournassent, il y avoit beaucoup à gagner pour le roi & rien à perdre.

Louis XII.

Ainsi de concert avec l'archiduc fustisamment autorisé par leurs ma- ANN. 1503. jestés Catholiques, il sit parrir des députés pour aller notifier dans le royaume de Naples toutes ces conditions aux deux généraux, & leur enjoindre de s'y conformer. Ces députés passerent par Gênes où Louis avoir fait ses préparatifs de guerre: ils licencierent par son ordre un corps de trois mille hommes d'infanterie. & trois cents lances prêts à s'embarquer. Louis qui conservoit encore la supériorité dans le royaume de Naples & qui croyoit la guerre finie, étoit bien aise d'épargner de bonne heure à ses sujets les frais d'une nouvelle armée. Nemours auquel les députés s'adresserent en arrivant, déclara qu'il se conformeroit aux ordres qu'on lui notifioit; mais Gonsalve qu'on sembloit tirer d'une longue prison, se montra moins do-cile: il déclara qu'il honoroit l'archiduc, mais qu'il ne prenoit des ordres que de leurs majestés Catholiques; que chargé du commandement de leur armée, il ne perdroit aucune occasion de revendiquer leurs droits, jusqu'à ce qu'ils lui eussent fait

Tome XXI.

ANN. 1 (01.

connoître directement leurs volontés. Il fallut revenir en France, ensuite partir pour l'Espagne & solliciter une réponse positive de Ferdinand, qui changeant souvent de place & prétextant toujours des affaires urgentes, tint long temps les députés à sa suite. Cependant on ne tarda pas à recevoir des avis de ce qui se passoit : tandis qu'on célébroit par des sêtes publiques le retour de la paix, un courier arrivé de Marseille rapporta qu'on avoit vu passer à la hauteur de ce port une escadre Espagnole qui faisoit voile vers Naples: un autre courier arrivé d'Allemagne vint annoncer que deux mille lansqueners levés dans les Erats héréditaires de la maison d'Autriche, s'étoient embarqués au port de Trieste & traversoient le golfe Adriatique. L'archiduc, à qui Louis communiqua ces nouvelles, parut d'abord n'en rien croire, & dit qu'il falloit attendre une réponse d'Espagne; mais quelque fermeté qu'il affectat, il ne put soutenir longtemps un rôle si pénible : soit que l'inquiétude mortelle dont il étoit agué eût dérangé sa santé, soit qu'il

Louis XII. 387 ne cherchât qu'à exciter la pitié, il fe mit au lit & ne se montra plus Ann. 1503. en public. La réponse qu'on atten-doit d'Espagne arriva enfin : elle étoit accablante. On y reprochoit à l'archiduc, ou de s'être laissé mener comme un enfant par le conseil de Louis, ou d'avoir eu la coupable pensée de déponiller de leur vivant un beau-pere & une belle mere pour acheter l'alliance du roi de France: de n'avoir eu aucune déférence aux justes représentations des deux ministres qu'on lui avoit donnés pour collegues, & d'avoir sur tous les points outrepassé ses pouvoirs. Honteux, déshonoré, & pour comble de malheur, exposé à devenir la victime d'une perfidie dont il s'étoit rendu l'instrument, l'archiduc osant à peine lever les yeux, raconta les instances que lui avoit faires son beau-pere pour l'engager à se charger de cette négociation: il produisir ses instructions & supplia le roi d'examiner lui-même s'il y avoit contrevenu en aucun point: il implora sa justice & sa clémence, demandant que dumoins il lui fûr permis de faire encore une tentative pour rappeller ses

Rij

parents à des sentiments d'humanité, Ann. 1503, promettant de ne point sortir du royaume qu'il n'eût obtenu une plei-ne satissaction. Louis offensé que l'archiduc pût le soupçonner d'une lâche vengeance, répondit qu'il ne punissoit point l'innocent pour le cou-pable : que l'archiduc étoit venu dans ses Etats sur la foi du serment, qu'il pouvoit y séjourner, ou s'en retirer en toute liberté s'il le jugeoit à propos. J'aime mieux, ajouta-t-il, perdre, s'il le faut, un royaume dont la perte après tout peut être réparée, que de perdre l'honneur qui ne se répare point. Quelques jours après, l'ar-chiduc partit avec l'agrément du roi pour aller visiter la duchesse de Savoie sa sœur qui étoit à Bourg-en-Bresse: il s'y sit porter en litiere; mais à peine y étoit-il arrivé, que recouvrant sa santé & oubliant la parole qu'il avoit donnée de rester en France, il prit la route de la Fran-che Comté, traversa le Rhin pour

Irruption des Suistes.

Guicchardin.

Auton. Belcar. & retourna dans les Pays Bas.
Si Louis n'eût eu à s'occuper que des affaires du royaume de Naples, le mal n'eût point été sans remede.

conférer avec l'empereur son pere,

Louis XII. Les troupes qu'il tenoit dans le Mi- = lanès eussent pu en peu de temps Ann. 1503. s'y rendre & y rétablir l'égalité: mais Ferdinand avoit eu le secret de mettre dans ses intérêts toutes les cours d'Italie. Il promettoit aux Vénitiens, qui tenoient déja quatre places maritimes dans la Pouille, de leur abandonner toute cette grande province pour prix des services qu'ils lui rendroient : il offroit au pape & à César Borgia les villes de Sienne, de Pise & de Bologne: enfin il s'engageoit auprès des Suisses à obtenir de l'empereur une cession pleine & absolue, non-seulement du comté de Bellinzone qu'ils avoient déja enlevé à la France; mais de toutes les places du Milanès dont ils pourroient se mettre en posses-sion. Les Vénitiens le favorisoient ouvertement, non dans l'espérance de lui voir accomplir ses promesses; mais parce qu'ils jugeoient qu'il étoit de l'intérêt de la république d'abattre la trop grande puissance des François en Italie. Le pape & son fils, offensés de la protection que la France accordoit à Jean Jourdain

des Ursins, qu'il leur avoit plû de

R iii

comprendre dans l'arrêt de proferip. ANN. 1503, tion prononcé contre toute sa maison, se livrerent sans peine à de si flatteuses espérances, & eurent recours à une manœuvre qui contribua plus à ruiner l'armée Françoise que les armes des Espagnols, ainsi que nous le rapporterons dans la suite. Enfin, les Suisses leverent l'étendard & vinrent au nombre de quinze mille combattants affaillir la forteresse de Locarna & la Murata qui fermoient l'entrée du duché de Milan du côté du lac Majeur. Chaumont, rassemblant promptement ses garnisons, alla se poster sur les bords de ce lac, & n'osant s'enfermer avec sa cavalerie dans les défilés où se tenoient les Suisses, il ne s'attacha qu'à couler à fond toutes les barques qui leur portoient des vivres, convaincu qu'il les réduiroit bientôt par la famine à se présenter dans la plaine où il pourroit les combattre avec avantage, ou bien à reprendre honteusement le chemin de leur patrie. Ce moyen lui réussit : des compagnies entieres pressées par la disette abandonnerent le siege : le reste de l'armée n'auroit pas tardé à suivre cet

Louis XII. exemple, si Louis considérant qu'il = auroit besoin du secours des Suisses Ann. 15035 dans la guerre de Naples, & voulant se réconcilier sincérement avec eux, n'eûr pris enfin le parti de leur faire une cession entiere & absolue du comté de Bellinzone, & de leur accorder dans toute l'étendue du duché de Milan les mêmes privileges dont ils jouissoient du temps des anciens ducs. L'acte fut rédigé par Mathieu Schinner, évêque de Sion & prince d'une partie du Valais, Voltric d'Altesaxe & George de Superfaxe au nom des cantons; & par Antoine de Bessai, baillif de Dijon,

Tandis qu'on transigeoit avec les Baraille de Suisses, à de honteuses conditions, seminare : prison de Aules Espagnols débarquoient tranquil bigni. lement à l'extrémité de la Calabre où Aubigni n'avoit encore pu péné din. trer. Ce général prévoyant qu'il alloit avoir sur les bras une armée trois manuscrit. fois plus forte que la sienne, envoya demander des secours au duc de Nemours, qui, se trouvant dans le même embarras depuis l'arrivée des lansqueners à Barlette, ne put lui fournir qu'une compagnie de soixante Riv.

au nom du roi de France.

Mariana. Guicchar-

P. Martir.

392 Histoire de France.

archers. Forcé de faire têre à l'en-Ann. 1503, nemi avec des forces si inférieures, n'ayant même aucun asyle en cas de malheur, parce qu'aucune des pla-. ces de la Calabre n'étoit en état de défense, il forma un camp volant, & ne se proposa plus que de disputer aux ennemis le passage des rivieres, & de leur enlever des quartiers si l'occasion s'en présentoit. Dans ce dessein il s'approcha de Gioia, à trois milles de Seminare, & se retrancha sur une rive escarpée du Marro. Les Espagnols n'osant hasarder le passage en présence de l'ennemi, diviserent leur armée : pendant que Benavide avec l'avant-garde amusoit Aubigni, Andrada & Hugues de Cardonne, qui conduisoient l'arriere-garde & le corps de bataille, traverserent la riviere près de Seminare. Aubigni en avant été informé vole de ce côté, espérant de les surprendre en désordre, mais ils avoient eu le temps de se ranger en bataille : cependant il n'y avoit point à balancer, car s'il cût attendu que Benavide passât de son côté, il se seroit trouvé enveloppé de toutes parts. Rangeant donc sa troupe en bataille, il marcha sié-

rement à l'ennemi. La gendarmerie 🚍 Françoise, quoique déja fatiguée de Ann. 1503. la course qu'elle venoit de faire, culbuta la cavalerie Espagnole; mais ayant elle-même rompu ses rangs & se trouvant pressée tant par l'infanterie que par un corps de cavalerie légere qui n'avoit point encore combattu, elle ne put parvenir à se former. Aubigni, voyant que tout étoit perdu, se fit jour à la tête de quelques cavaliers & se retira dans la forteresse d'Angirola où il fut assiégé & forcé de se rendre lorsque les vivres lui manquerent entiérement. Ainsi ce général, dont la réputation égaloit celle des plus illustres guerriers de son siecle, vit slétrir ses lauriers dans ces mêmes plaines de Seminare qui avoient été deux fois le théâtre de fa gloire. Imbercourt, Malherbe, Jean Stuart, duc d'Albanie, & tous les autres capitaines qui n'étoient pas morts sur le champ de bataille resterent prisonniers avec lui.

Nemours fut bientôt informé d'une si trifte nouvelle ; il sentit com- Cerignole: bien il étoit important d'empêcher de Nemours. qu'elle ne parvînt à Barlette, & il at a bien garder les avenues, que Gon-

Ibid.

Branzome.

Déroute de

falve, pressé par la disette, sortit de Ann. 1503, cette ville sans se douter de ce qui s'étoit passé: il marcha vers Cerignole; mais trouvant cette ville occupée par un détachement de François, & soupçonnant qu'il étoit suivi par le gros de leur armée, il s'avança plus avant & alla asseoir son camp sur un côteau voisin planté de vignes. Les propriétaires de ces vignes avoient commencé à creuser tout au-·tour un large fossé: Gonsalve ordonna à ses soldars de l'achever, & de former avec la terre qu'ils en tiroient une sorte de parapet qu'il sit palissader de pieux & sur lequel il plaça son artillerie. Ce travail étoit achevé lorsque les François arriverent. Les principaux capitaines tintent conseil. Louis d'Ars remontra que le jour étoit déja avancé; que les foldats épuisés par une marche forcée avoient besoin de reprendre des forces; qu'il y auroit de la témérité à entreprendre d'attaquer un poste qu'on ne con-noissoit point, & conclut à remettre cette attaque au lendemain. Yves d'Alegre combattit cet avis en montrant que le terrein où l'on prétendoit faire reposer l'armée ne sour-

nissoit point d'eau; qu'il étoit tellement découvert qu'il laissoit la fa- ANN. 1503. cilité eux ennemis de venir égorger une partie de l'armée si on se livroit au sommeil: qu'ils ne manqueroient pas du-moins de profiter de tout le temps qu'on leur laisseroit pour se fortifier de plus en plus dans leur poste, d'où l'on courroit risque de ne pouvoir les déloger. Nemours, quoique naturellement fougueux, penchoit dans cette occasion pour l'a-vis de Louis d'Ars: il sit observer que si l'on manquoit d'eau dans la plaine, les ennemis ne devoient pas en avoir davantage sur le côteau; qu'on étoit assuré qu'ils n'avoient point de vivres, & qu'ainsi on ne devoit pas craindre qu'ils fussent tentés d'y faire un long séjour; qu'ils ne pouvoient se retirer sans descendre dans la plaine, où il seroit sa-cile de des arreindre. Ces raisons éroient décisives, mais Alegre se sentant appuyé du plus grand nom-bre des officiers & sur tont des Suisses qui menaçoient de se séparer de l'anmée si on ne les menoir fur-le-champ à l'ennemi, revint à la charge & s'oublia au point qu'il ofa taxer le

396 Histoire de France.

général de lâcheré. Nemours, met-Ann. 1503. tant la main sur la garde de son épée & sautant de son siege, alloit venger cruellement cette offense, si Louis d'Ars ne l'eût saiss entre ses bras & ramené à sa place: Puisqu'on m'y force, dit-il, marchons au combat; on m'y verra tel que je me suis toujours montre, & non tel qu'on voudroit me dépeindre; mais j'ai bien peur que ce brave qui parle si haut, ne se sie plus à la vitesse de son cheval qu'au fer de sa lance. On commença par des décharges d'artillerie : celle des François ne pouvoit endommager les ennemis qui étoient dans un poste élevé & couverts par un parapet, au-lieu que le canon Espagnol, plongeant sur le camp des François, en-levoit des files entieres : les Suisses se jetterent promptement dans le fossé, & arrachant les palissades, tâchoient de frayer un chemin à la gendarmerie; mais la terre fraîchement remuée, s'éboulant sous les pieds des chevaux, occasionnoit des chûtes & ne laissoit aucun espoir de franchir le petit espace qui séparoit les combattants. Nemours, après plusieurs tentatives inutiles, longeoir le

-Louis XII. fosse à la tête de l'avant-garde, lorsqu'il fut atteint d'une balle de moul- ANN. 1503. quet qui le sit tomber mort sur le champ de hataille. La nouvelle qui s'en répandit bientôt, jetta la consternation dans tous les rangs: Gonsalve s'apperçevant que l'ardeur des François se rallentissoit, fit sortir ses Espagnols & acheva la déroute. L'obscurité de la nuit arrêta le carnage & empêcha que l'armée enriere ne fût détruire : le désordre & la confusion étoient extrêmes; aucun point de ralliement, personne qui se chargeat de faire la retraite; les capitaines séparés de leur compagnie ne pouvoient se faire entendre ni rappeller les soldats à leurs enseignes; chacun ne songeoit qu'à fuir sans savoir de quel côté il tournoit ses pas. Louis d'Ars, qui avoit perdu son cheval dans la mêlée, rasfemblant autour de lui ce qu'il put de soldats, reprit la route par laquelle l'armée étoit arrivée, & alla de renfermer à Venouse. Yves d'Alegre à la tête de l'arriere garde qui

n'avoit point combattu se retira d'abord à Melphe, ensuite à Tripalde où il séjourna huit jours pour don-

ner le temps aux compagnies disper-Ann. 1503. sées çà & là de venir le joindre. Il prit ensuite la route de Naples dans le dessein de se renfermer dans cette capitale, & d'y attendre des secours qui devoient incessamment arriver: de nouvelles réflexions lui firent abandonner ce projet : il n'y avoit aucums magasins dans cette grande ville, & les troupes qu'il avoit avec lui étoient en trop petit nombre pour contenir les bourgeois menacés d'une diserte, & résister en même-temps à l'armée ennemie qui ne manque-roit pas de le suivre : il tourna donc vers Capoue; en arrivant il trouva les portes fermées & les bourgeois sous les armes. Il eût été trop dangereux d'entreprendre de les forcer : d'ailleurs cet asyle présentoit les mêmes inconvénients que Naplés : Capoue n'étoit pas mieux approvisionné. Cet inconvénient général venoit en partie de l'avarice & de l'inconfidération des trésoriers, & en partie de la perfidie & de la méchanceré du pape. Les trésoriers voyant que le bled étoit cher dans le royaume, avoient fait tous leurs achats à Rome & dans les autres villes du territoire

Lours XII. de l'église, sans examiner s'il étoit

prudent de commettre le salut de ANN. 1503. l'armée à la foi d'un allié si justement suspect. Le pape, qui avoit pris des engagements secrets avec Ferdinand, se fit présenter des mémoires par le préset de Rome, dans lesquels on lui représentoit le danger où étoient ses sujets de mourir de faim si l'on permettoit aux François d'enlever leurs bleds ; & en conféquence il avoit fait saisir tous leurs magasins. Voilà ce qui avoit empêché Nemours & Aubigni de se renfermer dans quelque place forte, & d'y attendre les secours qu'on leur promettoit, ce qui les avoit décidés à se battre avec des forces inégales plutôt que de périr de faim ou de se rendre sans combat : ce qui forçoit Alegre à s'éloigner de la capitale, à passer le Garillan & à se refugier à Gaere, où il ne pouvoit manquer de recevoir de prompts secours.

Gonfalve ayant rendu les derniers deux châ-devoirs au duc de Nemours, crut Espagnols, que le moyen le plus fûr d'affermir fes conquêtes étoit de gagner l'affection des barons Napolitains qui manuscrit.

Guiccharavoient pris parti pour les François, din

Prise de Na-

S'étant donc approché de Melphe, il sit offrir à Trojan Caraccioli, à qui cette place appartenoit, non seulement une amnistie; mais même des honneurs distingués, s'il vouloit s'attacher à l'Espagne. Dites au seigneur Gonsalve, répondit ce généreux baton, que son estime me flatte infiniment; mais que je m'en rendrois indigne, si après avoir été ami des François dans la prospérité, je leur tournois le dos avec la sortune.

Trop foible pour soutenir un siége, il sortit de Melphe pendant la nuit, & alla par des sentiers détournés se joindre au brave Louis d'Ars dans la ville de Venouze. Gonsalve ayant reçu le serment des habitants de Melphe, prit la route de Naples: les bourgeois, selon leur usage, allerent lui présenter les cless de la ville, & le reçurent comme un libérateur. Mais c'étoit peu d'être maître de la ville si on ne l'étoit des châteaux; les François s'y étoient retirés. Comme ils ne manquoient point de munitions, & que d'ailleurs ils pouvoient toujours en recevoir par mer, il n'y avoit presqu'aucune espérance de les

Lours XII. 401

en chasser, tant que l'on s'en tiendroit aux moyens connus & ordi- Ann. 1503. naires: mais la fortune qui sembloit alors d'intelligence avec les Espa-gnols, leur avoit fourni un nouvel art de destruction, d'autant plus efficace, que n'étant encore connu que d'un seul homme, on n'avoit rien imaginé pour s'en garantir. Je parle de l'art des mines tel qu'il se pratique aujourd'hui par le moyen de la poudre à canon. Pierre Navarre qui seul le possédoit, n'en peut cepen-dant être regardé comme le premier inventeur. Servant en qualité d'aventurier ou de simple soldat dans une guerre que les Génois faisoient aux Florentins, en 1487, il fut témoin de l'essai qu'en fit au siege de Serezanelle un officier Génois dont l'histoire n'a pas conservé le nom. Cet essai n'ayant pas réussi, ne sixa point l'attention publique, & le secret eût été perdu li Navarre, que la curiosité avoit engagé à suivre ce procédé de plus près, & qui avoit reconnu dans la fouille les défauts qui avoient nui à l'exécution, n'eût fenti dèslors tout le parti qu'on pouvoit tirer d'une pareille découverte. Se

trouvant chargé par Gonsalve de di-Ann. 1503. riger les opérations du siege du Château-neuf, il fit usage de son secret & sit voler en l'air une partie des murailles avec un horrible fracas : les François bien qu'effrayés de ce prodige, coururent à la breche & continrent quelque temps les ennemis; mais comme ils étoient en petit nombre, ils furent enfoncés & passés au fil de l'épée. Le sort déplorable de cette garnison ne sur point capable d'intimider celle du château de l'Œuf, elle ne répondit que par un généreux mépris à toutes les menaces que lui fit Gonsalve: la situation de ce château sur un rocher au milieu de la mer sembloit devoir le mettre à couvert de la funeste invention qui venoit de renverser le Châteauneuf. Pierre Navarre ayant fait fabriquer quelques barques couvertes, attacha pendant la nuit des mineurs au pied du rocher, & étant parvenu à y pratiquer une ouverture assez profonde sans que la garnison s'en apperçût, il la remplit de poudre & fit sauter une des tours avec tous ceux qui la défendoient. Les Espa-

gnols profitant de la défolation &

Louis XII. de l'effroi que ce spectacle venoir de produire sur le reste de la gar- Ann. 1503. nison, livrerent l'assaut & emporterent la place. Deux jours après, parut à la hauteur de Naples une escadre Françoise composée de six gros navires & d'un grand nombre d'autres bâtiments : elle étoit chargée de vivres, d'armes & de munitions de guerre qu'elle devoit déposer dans les deux châteaux. Préjean qui la commandoit, voyant qu'on ne répondoit point à ses signaux; & ayant bientôt appris qu'il arrivoit trop tard, s'éloigna de ces parages & alla débarquer au port de Gaete. Ce secours venoit à propos. Gonsalve déja maître de presque toutes les places du royaume, rassembloit ses troupes & avoit fait toutes ses dispositions pour

La ville de Gaete est située sur une langue de terre qui s'élargit in- cols affégés sensiblement en s'avançant dans la Guitcharmer. Du côté de la terre elle est din. dominée par le Mont Orland qui semble destiné à lui servir de bou-·levard. Alegre sentant l'importance

venir chasser les François de ce der-

nier afyle.

Les Fran-

Belcarius Mariana.

404 Histoire de France.

de ce poste, s'y étoir retranché avec Ann. 1503, une partie de ses troupes & y avoit élevé à la hâte quelques forts de terre. Gonsalve n'ayant pu l'en dé-loger, avoit placé son camp dans un des fauxbourgs de la ville, randis qu'une escadre de dix-huit galeres, fous la conduite de Raimond de Cardonne, bloquoit le port. Après avoir ruiné une partie des fortifications & avoir livré deux assauts très - meurtriers à la place, il se disposoir à faire un dernier effort lorsque l'arrivée d'une nouvelle flotte Françoise, plus nombreuse que les précédentes & chargée de quatre mille hommes de débarquement, renversa tous ses projets. Cardonne laissa libre l'entrée du port & alla se réfugier sous le canon de Naples. Gonsalve qui avoit perdu dans les deux assauts précédens près de douze cents hommes & quelques uns de ses meilleurs officiers, abandonna ses lignes & se contenra d'établir de fortes garnisons dans les postes les plus voisins, espérant que les François, rensermés dans un petit coin de terre & dégoûtés des fatigues & de la dépense qu'il fau-

Louis XII. droit faire pour s'y maintenir, prendroient tôt on tard le parti de l'aban- Ann. 1503. donner.

Manusc. de S. Gelais.

Louis faisoit alors des préparatifs traordinaires capables d'accabler son ennemi, s'ils de Louis sans eussent été mieux dirigés. Osant dé-aucun succès. clarer à ses peuples la maniere indigne dont il avoit été trompé, il envoya demander aux principales villes du royaume un emprunt ou don Fontan. gratuit, car ces deux mots étoient encore synonimes, & il fut si puissamment secondé par ses sujets, qu'en peu de temps il se trouva en érat de mettre sur pied quatre ou cinq armées à la fois. La premiere composée de Gascons & commandée par Alain d'Albret, reçut ordre de pénétrer en Espagne du côté de Fontarabie. La seconde, aux ordres du maréchal de Rieux, fut destinée à revendiquer les droits de la France sur le Roussillon: la troisieme, plus forte que les deux autres ensemble & commandée par Louis de la Trémouille, dut traverser l'Italie, recueillir les débris de l'armée du duc de Nemours & marcher droit à Naples, tandis que deux escadres sortant en même - temps des ports de

Gênes & de Marseille iroient in-Ann. 1503. fester, l'une les côres de l'Italie soumises aux Espagnols, l'autre celles de la Catalogne & du royaume de Valence. Ce projet avoit quelque chose de grand qui fascina les yeux du roi & l'empêcha sans doute d'appercevoir les inconvénients qui devoient le faire rejetter. En formant un si grand nombre d'attaques & en éparpillant ainsi ses forces, ne s'exposoit-il pas à ne frapper en aucun endroit un coup décisis? N'étoit-ce pas agir contre les regles de la prudence, que de compliquer un si grand nombre d'opérations, car pouvoit on se flatter de réussir par-tout; & si t'une venoit à manquer, n'entraînoit elle pas la ruine de toutes les autres? Le sire d'Albret qui devoit agir le premier, & qui pour mieux montrer son zele n'avoit gueres composé son armée que de ses sujets & de ses vassaux, crut qu'il étoit de son intérêt de ménager Ferdinand. Outre les anciennes liaisons qu'il avoit toujours entretenues avec ce prince, il craignoit d'impliquer dans cette querelle le roi de Navatre fon fils, prince foible & mal affermi

Louis XII. 40

dans ses Etats, qui avoit tout i craindre d'un voisin tel que Ferdi-Ann. 1503. nand. Il conduisit l'armée par des chemins si escarpés & si rudes, il prit si peu de soin des subsistances, qu'elle se trouva entiérement ruinée avant que d'avoir atteint la frontiere.

Le maréchal de Rieux pénétra dans le Roussillon avec une armée de vingt mille hommes & vint mettre le siege devant la ville de Salces: cette place avoit été emportée d'asfaut sous le regne de Charles VIII avec beaucoup moins de monde; mais les circonstances étoient bien différentes. Saint-André qui la prit alors, commandoit un corps de troupes aguerries & disciplinées, au lieu que l'armée que conduisoit le maréchal, si l'on en excepte les deux cents gentilshommes de la maison du roi, les cinquante de celle de la reine, deux ou trois compagnies d'ordonnance & trois mille laniquenets que commandoit Guillaume de la Marck, n'étoit composée que de l'arriere ban du royaume & des milices bourgeoises de presque toutes les villes du Languedoc. La place Ann. 1503.

408 HISTOIRE DE FRANCE. d'ailleurs n'étoit plus en un sens la même. Ferdinand prévoyant de bonne heure à quoi aboutiroit le traité de partage qu'il avoit fait avec la France, avoit chargé Pierre Navarre de se transporter sur les lieux, de ceindre la ville d'un nouveau mur & de ne rien épargner pour la rendre inexpugnable. Lorsque la guerre fut déclarée entre les deux nations, Ferdinand avoit chargé celui de ses officiers en qui il avoit le plus de confiance de visiter la place, de choisir sur toutes les troupes telle garnison qu'il voudroit y loger, de prendre autant de provisions qu'il le jugeroit à propos, en se chargeant sur sa tête de la désendre une année entiere contre quelqu'armée que ce fût. Le maréchal de Rieux ne tarda pas à reconnoître que les murs étoient à l'épreuve du canon : sans se laisser rebuter par les difficultés, il environna la place de tranchées, il prit si bien toutes ses précautions, & contint l'armée sous une si sévere discipline, que peut-êrre eût il triomphé de toutes les précautions de Ferdinand, si une sievre lente, jointe aux autres infirmités de la vieillesse,

ne l'eût forcé de déposer le commandement entre les mains de Fran- ANN. 1503. çois d'Orleans, comte de Dunois. Le siege duroit depuis un mois & la garnison étoit fort affoiblie, lorsque Ferdinand qui s'étoit déja fait précéder par le duc d'Albe, ramassant toutes les milices d'Espagne, vint investir les lignes des François avec une armée de plus de quarante mille combattants. Il ne fallut plus songer qu'à la retraite : quelque périlleuse qu'elle fût en présence d'une armée si supérieure, elle se sit avec tant d'ordre, que les Espagnols n'oserent en venir aux mains. L'armée se réfugia sous le canon de Narbonne, abandonnant à l'ennemi, Leucate, Palme, Sigean & un grand nombre de villages dont les habitants eurent le temps de s'enfuir, emportant avec eux leurs effets les plus précieux. Les Espagnols y mirent le feu, parce qu'ils ne se crurent pas en état de les conferver.

.. La flotte qu'on avoit envoyée sur les côtes de Catalogne & de Vadence ne réussit pas mieux : accueil-lie d'une surieuse rempête, elle sut entiérement dispersée; plusieurs vais-Tome XXI:

feaux échouerent; les autres furent si Ann. 1503 maltrairés, qu'on eut beaucoup de peine à les ramener dans le port de Marseille.

Louis, dégoûté d'un plan trop vaste & qu'il ne pouvoit plus soutenir fans écraser ses sujets, permit à dom Frédéric, ancien roi de Naples, d'in-terposer sa médiation auprès du roi d'Espagne son parent pour établir une trève entre les deux couronnes, & autorisa de comte de Danois à la conclure. Ferdinand, trop sage pour se laisser aveugler par une pros-périté inamendue, & craignant de se trouwer exposé une seconde fois à un pareil orage, reçut avec joie la proposition, & donna, de son côré, de pleins pouvoirs au duc d'Albe, son général. La trève sur ronclue pour cinq mois & ensuire proregée pour trois ans entre les édeux couronnes, mais pour leurs Erats héréditaires seulement & sans y com-prendre l'Italie & les mers qui l'en-wironnent, où les deux nations concinueroient de se battre jusqu'à ce qu'on pûr parvenir à un traité de partage moiss vagne & plus équitable que les précédents. On convint encore que pour parvenir à ce but

Louis XII. si desiré, les deux rois jouirgient du droit de s'envoyer respectivement ANN, 15034 des ambassadeurs. C'étoit une nouvelle suse de Ferdinand qui, ne se croyant point lié par ses serments, & voyant au contraire avec quelle scrupuleuse exactitude Louis observoit les fiens, jugeois bien qu'il n'y avoitqu'à gagner pour lui en négociant

touiours.

La Trémouille s'étoit mis en marche pour se rendre dans le royaume de & César Bor-Naples; l'armée qu'il conduisoit, en gia: mort y consprenant les secours des alliés, d'Alexandre devoit êvre de douze cents lances & Thomast. de douze mille hommes d'infanterie , dont six mille Normands & six "P. Martir. mille Suiffes; mais ces derniers, Auton. quoique réconciliés en apparence Réchune. avec la France, avoient bien perdu de leur attachement pour cette couronne : au-lieu de six on huis mille hammes qu'on leur demandoit, on n'en pur obremir que deux, encore ces: deux mille hommes marcherent-ils avec taut de lenceur & de si mauvaise grace, que peut-être eût-on mieux fait de s'en passer. Les Florentins, Bentivoglio, le duc de Ferrare & le marquis de Mantoue, remplirent ស៊ីន ១៩១. ម៉ាន្តែក

de la fortune de ces déplorables vit-Ann. 1503, times. Cest ainsi, ajonte Guicchar-din, qu'ils s'évoient défait du cardi-nal faint Ange qui ne les avoit jamais offenfes, & dont les richesses faisoient sout le crime, des cardinaux de Capone & de Modene, leurs plus grands amis, 6 dont ils avoient éprouvé la fidélisé dans l'administration de leurs plus importantes affaires. Dans la position où se trouvoit César Borgia, forcé de se déclarer ouvertement, ou pour la France ou pour l'Espagne, certain de n'être recherché qu'autant qu'il feroit à craindre, il jugea qu'il étoit temps d'employer sa derniere ressource : il médita donc d'empoisonnet les plus riches prélats de la cour Romaine. N'ofant les inviter au Vatican de peur de leur donner de la défiance, il leur prépara un festin dans la Vigne du cardinal Adrien Cornetto, & n'oablia pas de mêler, parmi plusieurs flacons des meilleurs vins d'Italie, une bouteille de vin empoisonné. L'officier auquel il avoit confié cet horrible secret étoit absent lorsque le pape & César arriverent. Ils eurent besoin de prendre quel-ques rasraschissements, & le hasard

Louis XII. voulut que celui qui remplacoit cet = officier absent, tombât sur la bou-Ann. 1503.
teille empoisonnée. L'esset en sur
prompt & terrible. Le soit même
le pape tomba dans une soitsesse
qui se désespéret de sa vie : on le remporta promptement au Varican où il languit encore huir jours en proie à la douleur & aux remords, n'ofant plus nommer mi César mi Lucrece, & s'efforçant de stéchir, par une pénitence tardive, le juge redoutable devant lequel il alloit paroître. César à qui la vigueur de l'âge, & un contrepoison pris sur le champ, sauverent la vie , resta dans un cias de foiblesse & de langueur pires que la mort : il se plaignoit avec fureur, qu'ayant mille sois arrangé dans sa tête les moyens qu'il lui faudroit employer pour refter maître des affaires à la mort de son pere,

Si cette nouvelle ne causa point papauté. en France des transports aussi viss din. qu'en Italie, elle ne pouvoit du moins B arriver dans une conjoncture plus favorable : le toi se voyoit en même-

il n'avoit jamais fongé qu'il pourroir alors se trouver lui-nième hors d'étar

d'agir.

nal d'Amboise aspire à la

Guicchar-

Belcar. Thomasi. P. Mart. F.

temps délivré d'un ennemi redou-ANN. 1503. table, & maître en quelque sorte de placer la tiare sur la tête de son ministre, de son ami. L'armée Françoise étoit aux portes de Rome : outre un grand nombre de cardinaux François qui avoient des obligations au premier ministre, & qui reçurent ordre de se rendre promptement au conclave, le roi tenoit à sa cour les deux membres les plus accrédités du sacré college, Ascagne Sforce & Julien de la Rovere. Ascagne, vicechancelier de l'église Romaine, amené prisonnier en France, devoit à la générolité du cardinal d'Amboise sa liberté, la conservation de ses revenus, & tous les autres avantages dont il jouissoir. La Rovere, cardinal de S. Pierre aux liens, légat d'Avignon, ennemi personnel & irréconciliable d'Alexandre VI, étoit venu se réfugier à la cour de France, où il s'étoit en quelque sorte naturalisé. Amboise qui jugeoit des sentiments de ces deux Italiens par les soins qu'ils lui rendoient, ne douta point qu'en les conduisant avec lui à Rome, ils ne contribuassent puissamment à lui

assurer la pluralité des suffrages : la

seule précaution qu'il prit sut de faire jurer au cardinal Ascagne, qu'im-Ann. 1503. médiatement après l'élection, il roviendroit en France. Quelque appui qu'il se promît de ces deux illustres collegues, il ne négligea point Céfar Borgia, qui tout écrasé qu'il paroissoit, tenoit encore Rome dans la dépendance, & faisoit rechercher son alliance par les deux plus puissants monarques de la chrétienté. César comprenant qu'il ne pourroit rélister à la fois aux Colonnes & aux Urfins qu'il avoit également opprimés, & jugeant bien qu'il trouveroit plus de difficulté & plus de péril à se rapprocher de ces derniers, puisqu'ourre le juste ressentiment que deur causoit la perce de leurs biens, ils avoient à venger le sang de leurs parente, s'adressa aux Colonnes, leur rendit les places & les terres qu'il leur avoit enlevées, en beancoup meilleur état qu'elles n'étaient auparayant. Cette premiere demarche l'entraînoit dans le parti du roi d'Espagne au service duquel éroient les Colonnes: il manda Gonsalve, promettant de le rendre maître de Rome & da conclave, s'il vouloit

s'en approcher avec une partie de Ann. 1503. son armée : il paroit que Gonsalve en eut quelque envie, prisqu'il se fit précéder par des détachements pour s'assurer du chemin ; mais venant à confidérer plus attentivement combien il seroit dangereux de s'absenter du royaume de Naples, avant que d'en avoir entièrement chaffé. François, il condamna son premier projet. César perdant toute espérance de l'attirer, se retourna promp-tement du côté opposé : il man-da Louis de Villeneuve, baron de Trans, ambassadeur de France, & il s'engagea de procurer au cardinal d'Amboile les suffrages d'un grand nombre de cardinaux dont il pouvoit disposer, & de marcher avec toutes ses forces au secours des François dans le royaume de Naples, pourvu qu'Amboise promît de son sôté qu'il lui conferveroit ses places & la dignité de gonfalonier de l'é-glife Romaine. Le traité fut conclu: Amboise alloit être pape, s'il ni en trom-pé pat le car. n'eût donné toute sa confiance à un dinal de la homme qui travailloit à le supplan-

ville de Rome, & ne devoit conti-

ter. L'armée Françoise bloquoit la

Idem.

Ibid.

Louis XII. 419 nuer la route qu'après l'élection: Cé-

sar s'étoit retranché dans le vatican Ann. 1503. avec un corps de troupes, après avoir distribué des corps - de garde dans presque tous les quarriers : les cardinaux ne se croyant pas en sûreté dans le palais pontifical, s'assemblerent dans l'église de la Minerve, où ils statuerent qu'ils ne procédetoient à l'élection que lorsque les troupes se seroient éloignées, & que l'on feroit assuré de la liberté des fusfrages. Julien de la Rovere qui étoit l'auteur secret de cet avis, alla trouver Amboise, & après l'avoir salué d'avance en qualité de souverain pontife, il lui perfuada que pour éviter un schisme dans l'église, & empêcher que le roi d'Espagne & l'empereur n'attaquaffent un jour, comme contraire aux canons, l'élection qui alloit se faire, il devoit déférer au vœu du facré college en éloignant l'armée Françoise, & en obligeant César à ne conserver dans la ville que le peu de troupes dont il avoir absolument besoin pour la sûreté de sa personne. Amboisé qui desiroit de parvenir au souverain pontificat, mais qui ne vouloit em-

420 HISTOIRE DE FRANCE. ployer que des moyens, sinon en-Ann. 1503. tiérement honnètes, puisqu'enfin il se liguoit avec un scélérat tel que Borgia, du moins exempts de simonie & de violence, adopta sans réserve le conseil de la Rovere; & quelques remontrances que lui fît César, quelque soin qu'il prît de l'avertir que la Rovere le trahissoit, il persista dans son dessein & le força lui-même de s'y conformer. Dès que les troupes furent éloignées; les cardinaux entrerent au conclave. La Rovere à qui ils devoient la liberté dont ils jouissoient, & qui étoit devenu l'ame de cette assemblée, leur remontrant secrétement que s'ils élisoient un François ou un Espagnol, le saintsiege se trouveroit enveloppé dans les guerres qui déchiroient l'Italie, n'eur pas de peine à les faire consentir à ne nommer qu'un Italien: n'olant encore se mettre sur les rangs, parce qu'il n'avoit pes eu le temps de se bien faire connoître, il sit tomber le choix sur François Piccolomi-

ni, vieillard moribond & affligé d'une plaie incurable. Amboise ne put s'offenser de cette préserence qui ne l'excluoit point, puisqu'il paroissoit

Lovis XII. clairement qu'on n'avoit voulu que mettre la tiare en dépôt pendant Ann. 1503. quelques semaines; mais il ne tarda pas à s'appercevoir que l'occasion

étoit perdue.

Tous ces vicaires du saint-siege Troubles à que César avoir dépouillés avec le Rome. secours, ou du-moins de l'aveu des François, étoient rentrés pour la plupart dans leurs possessions : ils levoient des troupes & brûloient d'afsouvir leur haine dans le sang de leur ennemi : les Vénitiens qui s'étoient déja donné tent de soins pour abattre la trop grande puissance des François en Italie, voyoient avec effroi tous leurs projets renversés, & l'Italie asservie, si le premier ministre de France montoit sur le trône pontifical. Ils avoient donc fait partir promptement l'Alviane avec quatre mille hommes de troupes pour aller se joindre au reste des Ursins: ils avoient envoyé des sommes considérables à Rome pour gagner des voix dans le sacré college, & donner l'exclusion au ministre François. Leurs projets ne se bornoient pas là: attentifs à ne laisser échapper aucune occasion de s'aggrandir, ils venoient

122 Histoire de France.

d'acheter les droits de Pandolfe MaAnn. 1503. latesta sur Rimini qui faisoit partie
de la Romagne, & qui à l'exemple des autres villes de ce duché,
étoit restée sidele à César. Les penples de cette contrée, comparant la
tranquillité & l'abondance dont ils
jouissoient, avec les vexations & les
pillages qu'ils avoient eu à soussirir
sous de petits tyrans particuliers,
étoient contents de leur sort & ne
vouloient point changer de maître.
Les Vénitiens regardant toutes ces
places comme des biens à l'abandon,
leverent des troupes pour s'en mettre en possessiries.

Jules & Fabio des Urfins appuyés de l'Alviane & de Jean - Paul Baglioné, seigneur de Pérouse, pénértrerent dans Rome & la remphrent de désordre & de consusion. Les Colonnes, que la restitution sorcée que leur avoit faite César, n'avoit point reconciliés avec lui, & qui d'ailleurs croyoient servir l'Espagne en abattant le parti François, & surtout l'homme qu'on en regardoit comme le plus serme appui, s'unirent dans cette occasion aux Ursins. On assassina, on égorgea en plein jour au

Lovis XII. milieu des rues, & la rage étoit telle, que Fabio ayant renversé à ANN. 1503. ses pieds un des parrisans de César, se lava les mains & la bouche dans son sang. Bientôt le palais du pape où il avoit chois son asyle, ne sut plus respecté : les Ursins allerent l'assaillir'; ils avoient brûlé les portes, & c'en étoit fait de César, fa le cardinal d'Amboise qui se reprochoit de l'avoir livré à ce danger, en l'obligeant d'éloigner ses troupes, n'eût armé tous ses domestiques qu'il joignit à la compagnie de cinquante hommes d'armes de Jacques de Silli, & ne fût alle lui-même le délivrer. Pie III, de son côté, lui facilita les moyens de se rerirer dans le château saint-Ange : c'est tout ce que pouvoir faire un vieillard agonisant; il expira après vingt - fix jours de pontificat. Julien de la Rovere qui peut être fomentoit ces troubles pour donner de l'occupation au cardinal d'Amboise, négocioir pendant ce temps avec les cardinaux & avec les ministres des puissances étrangeres : dans ces entretiens, il n'oublioit rien pour leur faire perdre l'idée qu'il fût

dans les intérêts de la France. La

conduite qu'il avoit tenue dans le ANN. 1503. dernier conclave en étoit déja une preuve assez claire: Ascagne Sforce, qu'il avoit mis dans ses intérêts en lui promettant non-seulement de le garder à Rome, mais même de l'aider à rétablir sa famille dans le duché de Milan, acheva de détromper ceux qui ne le connoissant pas à fond, jugeoient qu'il cachoit s'es véritables sentiments, & que très-cerzainement il devoit être attaché aux François, parce qu'il leur avoit de grandes obligations. La Rovere n'oublia pas de se concilier les Vénitiens, qui par le moyen des Ursins étoient alors les plus forts à Rome: ayant eu une conférence avec leur ambassadeur, & ayant fait tomber la conversation sur l'expédition qu'ils avoient entreprise dans la Romagne, il lui recommanda d'exhorter de sa part la Seigneurie à pousser vivement cette guerre, & à ne laisser au détestable Borgia aucun moyen; de se relever. C'étoit déclarer assez ouvertement qu'il leur en abandonnezoit la propriété, s'il étoit élu pape : il n'en

falloit pas davantage pour porter Le sénat à le favoriser de tout son

Louis XII.

crédit. Enfin il alla trouver César = Borgia qui disposoit de tous les car- Ann. 1503. dinaux Espagnols : après lui avoir Election du remontré l'inutilité des soins qu'ils Rovere qui s'étoient jusqu'alors donnés l'un & prend le nom l'autre pour procurer l'élection du cardinal d'Amboise, & les justes espérances qu'il avoit d'être élu lui- din. même, si César vouloit le favoriser; il s'engagea pour prix de ce service à lui conserver toutes les places qu'il tenoir comme feudataire du saintsiege, son ostice de gonfalonier, & afin qu'il ne lui restât aucun doute sur la sincérité de cet engagement, il arrêta dès ce moment le mariage de François-Marie de la Rovere son neveu, déja préfet de Rome & héritier présomptif du duché d'Urbin, avec une des filles de César. Toutes ces menées, l'argent qu'il tira des banquiers Vénitiens & de la bourse de ses amis, enfin la réputation qu'il avoit d'être généreux jusqu'à la prodigalité, lui assurerent la pluralité des suffrages : dès la premiere nuit & avant même que le conclave fût fermé, chose jusqu'alors sans exemple, il fut élu pape & proclamé sous le nom de Jules II. S'il n'eût fallu

de Jules II.

Thomast. Guicchar pour bien gouverner l'Eglise, qu'un Ann. 1503. génie actif, fécond, plein de ressources & de vigueur, qu'une ambition sans bornes, qu'un courage indomptable, Jules auroit été le meilleur pape qu'on eût pu desirer; car il possédoit éminemment toutes ces qualités: on l'avoit vu dès son jeune âge former des conjurations, excites des séditions & se porter dans les occasions périlleuses avec une fermeté & une résolution capables d'étonner les plus intrépides guerriers : tout exilé qu'il étoit sous le dernier pon-tife, il remuoit encore l'Italie : c'étoit lui en grande partie qui avoit entraîné Charles VIII à la conquête de Naples; qui avoit soulevé plusieurs fois l'Erat de Gênes sa patrie, & qui avoit plus contribué que per-fonne à détrôner Ludovic. Il avoit encore la réputation d'un homme franc & vrai; mais il falloit qu'on eût une étrange idée de la franchise en Italie, si la conduite qu'il venoit de tenir à l'égard du cardinal d'Am-boise, celle que nous lui verrons tenir envers César Borgia, les Vémitiens & Louis XII, n'étoit pas suffi-

sante pour détruire cette réputation.

César, en cherchant à se mettre à couvert de la fureur momentanée Ann. 1503. de ses ennemis, s'étoit lui même constitué prisonnier dans le château saint-Ange. Il y a tout lieu de croire qu'il y auroit achevé sa triste car- din riere, si le nouveau pontife eût pu fe passer de son secours: mais les Vénitiens lui donnoient alors de cruelles inquiérudes: ils avoient prosfité fort au della de ses espérances du conseil qu'il leur avoit donné, n'étant encore que cardinal. Maîtres de Rimini, du Val-di-Lamoné, de Forlimpopolo, ils assiegeoient Faenza qui ne pouvoit plus leur échapper. Jules qui n'avoit encore ni argent ni troupes, considéroit avec douleur combien il eût été plus avantageux pour lui que ces places fussent reftées entre les mains d'un homme qui en eût fait hommage au saintsiege, & de qui il eût toujours été facile de les retiret, soit de son vivant, soit après sa mort, que de tomber au pouvoir d'une république puissante qui ne meurt jamais, qui prétendroit les tenir par droit de conquête, & qui refuseroit d'en faire hommage, comme l'exemple de

far Borgia. Thomasi. Guicchar-

P. Marsir. Macchiav. Mariana.

🖿 Ravenne & de Cervia le prouvoir Ann. 1503. assez. Il essaya d'abord les voies de la donceur & les envoya prier de fe désifter d'un bien qu'ils savoient eux-mêmes appartenir à l'église Ro-maine: les Véniriens ne répondirent à cette sommation que par de longs compliments, des honneurs extraordinaires qu'ils déférerent au souverain pontise, en le priant en revanche de conserver à la république le même zele, le même attachement qu'il lui avoit montrés n'étant encore que cardinal. Jules comprenant qu'il ne viendroit à bout d'arrêter les Vénitiens, qu'en leur opposant une armée, tira César du château faint-Ange, le fix loger à côté de lui au Vatican, & après avoir confirmé ses premiers engagements, il lui exposa la nécessité d'aller en personne désendre les places de la Ro-magne que les Véniriens lui enle-voient. C'étoit la chose du monde que César desiroit le plus : il sit fur - le - champ partir dom Miguel avec ce qui lui restoit de troupes dans les environs de Rome, & tout languissant qu'il étoit encore, il s'embarqua sur le Tibre pour se rendre

Louis XII. 429

plus commodément dans la Romagne. A peine étoit-il parti, que Jules ANN. 15030 le ropentit de l'avoir laissé échapper; il le fit poursuivre & donna ordre qu'on le ramenat de gré ou de force. César crut toucher à sa derniere heure; mais on ne le traita point encore en ennemi. Le pape sachant qu'il avoit enfermé dans la ville de Céséne une partie de ses trésors, lui demanda un ordre précis adressé au gouverneur de remettre sur le champ cette place entre les mains des officiers du saint-siege. Il fallut obéir ; mais Jules ne vira aucun avantage de cette violence. Diego de Chinnone, auquel ces ordres s'adressoient, ayant demandé à l'officier qui les portoit, comment il n'avoit pas rougi de se charger d'une pareille commission, le fit pendre aux créneaux du château, & menaça ceux qui l'accompagnoient de leur faire le même traitement, s'ils osoient reparoître devant lui. Jules irrité de cet affront, fit conduire César en prison & eût peut - être usé de plus de rigueur, s'il n'eût considéré qu'en poussant à bout les officiers qui restoient fideles à cet infortuné, il les jetteroit

bre suffisant de soldats, & ayant Ann. 1503. déja fait préparer les vaisseaux de

transport dont il avoit besoin, il alla prendre congé de Gonsalve, bien résolu de s'embarquer au commen-cement de la nuit. Gonsalve le retint à souper, le combla de caresses, & après l'avoir embrassé jusqu'à trois fois, il le laissa partir. Au sortir de la chambre il fut arrêté par un ca-pitaine qui lui déclara qu'il étoit prisonnier du roi d'Espagne. César, poussant un soupir, mais sans proférer une plainte, sans demander d'explication, suivit ce capitaine qui le fit embarquer sur un vaisseau qu'il tenoit tout prêt, & le conduisit en Espagne. Après avoir langui deux ans dans une étroite prison, il trouva encore le moyen d'en échapper : il se retira auprès du roi de Navatre, son beau-frere, qui étoit alors en guerre contre le comte de Lérins & Louis de Beaumont, connétable de ce royaume. César s'étant mis à la tête des troupes de son beau-frere défit les rebelles; mais dans le temps, qu'emporté par son ardeur il ne songeoit qu'à les poursuivre sans se met-

tre en peine s'il éroit suivi de ses

soldats,

Soldats, il fut percé d'une fleche & dépouillé de ses habits par ceux qui Ann. 1503. l'avoient abattu: au bout de deux jours on trouva son corps nud & défiguré étendu par terre : on lui fit des funérailles & on lui érigea un tombeau dans cette même église de Pampelune dont il avoit été évêque avant qu'il est embrassé la profes-Tion des armes.

Le cardinal d'Amboise, supplan-Retour du té par son protégé n'eut garde de d'Amboise : laisser échapper aucune marque de état de l'arressentiment : il fut le premier à se mée de Naprosterner aux pieds du nouveau pontife; il parut content que le din choix fût tombé sur un homme qu'on devoit regarder comme un François, puisque l'Etar de Gênes, d'où il étoit originaire, faisoit partie de la mo-narchie. Jules, de son côte, songeant aux moyens abulifs qui avoient déterminé son élection, forcé de baisfer les yeux devant celui qu'il avoit trahi, parut n'avoir accepté la papauté que pour la parrager avec son ancien bienfaiteur : il lui conféra, pour un temps illimité, la qualité de légat en France, qu'Amboise n'avoit obtenue à deux reprises différentes sous le Tome XXI. T

cardinal Auton. Guicchar

> Postev. Gonz. P. Martir.

434 Histoire de France.

pontificat d'Alexandre VI, que pour ANN. 1503. dix-huit mois; il y joignit la légation d'Avignon, dont il avoit été lui-même revêtu, & qui sembloit avoir pris la nature d'un bénéfice inamovible. Il promit de favoriser, dans toutes les rencontes, la nation Françoise à laquelle il se faisoit gloire d'appartenir, & de seconder, au-tant qu'il seroit en lui, les soins que se donnoit alors le cardinal pour renforcer l'armée qui marchoit à Naples. Elle avoit perdu un temps précieux devant-les murs de Rome: un autre malheur plus grandiencore, dans less circonstances où l'on se trouvoit, sut la maladie de la Trémouille, le seul général que la France pût alors op-poler à Gonsalve. Aubigni & la Palisse étoient prisonniers. Rieux étoir vieux & infirme : le maréchal de Gié, attaché aux fonctions du ministere, étoit devenu, en l'absence du cardinal d'Amboise, l'ame du confeil. Dans cette diserre; on se trouvar réduit à confier à un étranger le commandement d'une des plus belles armées que la France eût encore mises fur pied. On jetta les yeux sur Fran-çois de Gonzague, marquis de Man-

Louis XII. 435 toue, déja décoré du collier de saint = Michel: on lui donna pour conseil Ann. 1503.

Jacques de Silli, bailli de Caen, & Louis de Hédouville, seigneur de Sandricourt. Le marquis jouissoit d'une réputation brillante; les Vénitiens l'avoient élu pour leur capi-taine général à la bataille de Fornoue; & quoiqu'il eût été battu avec une armée trois ou quatre fois plus nombreuse que celle qui venoit l'at-taquer, cet échec n'avoit point empeche, que dans toutes les guerres qui s'étoient élevées depuis ce temps en Italie, on ne se sût disputé l'avantage de le mettre de son côté: mais en supposant même que ses ralents répondiffent à sa réputation, pouvoit-on compter sur son attachement? La situation de ses Etats aux portes de Milan, ne lai inspiroitelle pas, sur le compte des François, les mêmes craintes, la même défiance qu'aux Vénitiens, & devoit-on se flatter que l'honneur passager qu'on lui déféroit, lui feroit oublier l'intérêt qu'il avoit, comme souverain, à l'abailsement d'un voisin trop redou-

table? Le cardinal d'Amboile, à qui

ne fit apparemment pas toutes ces réslexions. Quelque chagrin que lui eussent causé Jules & Fabio des Ursins, il chercha sérieusement à les réconcilier avec la France; il crut même y être parvenu, mais il fut encore trompé: l'Alviane que les Vénitiens avoient envoyé à leur fecours, les entraîna dans le camp de Gonsalve. Jean Jourdain fut le seul de cette illustre famille, qu'aucune considération ne put détacher des intérêts de la France: Jean-Paul Baglioné, ami des Ursins, reçut l'argent du cardinal, & fit des le-vées pour le compte de l'ennemi. Prêt à partir pour revenir en France, Amboise somma le cardinal Ascagne de le suivre comme il s'y étoit engagé par un serment solennel; mais Ascagne qui savoit quel sort l'attendoit en France, ayant eu la précaution de se faire absondre de ce serment par le nouveau pape, resusa d'obéir. Après tant de traverses Amboise revint en France: une nouvelle mortification l'y attendoit. L'université de Paris, à qui d'anciens priviléges, enregistrés dans les cours souveraines, donnoient droit à un certain nombre de bénéfices, alarmée de voir conférer pour un temps illimité Ann. 1503. à un premier ministre des pouvoirs qui pouvoient dans tous les cas rendre son droit illusoire, s'opposa vigoureusement à l'enregistrement des nouvelles bulles du légat, exposant dans un long mémoire les raisons qui devoient les faire rejetter : elles firent une telle impression sur l'esprit des juges, que malgré l'avantage évident qu'il y avoit pour la nation, d'être dispensée de recourir dans mille occasions à la cour Romaine, & d'y verser une partie de son argent, les bulles du cardinal furent rejettées: ce ne fut qu'après des ordres réitérés de la part du roi, que le parlement consentit enfin à les enregistrer, mais en déclarant qu'Amboise ne pourroit s'en servir que dans les choses qui ne servient contraires, derogeances, ni préjudiciables aux droits & prérogatives du roi & du royaume, ni contre les saints conciles, pragma-

licane, & ordonnances royaux. marquis Le marquis de Mantoue, nou-Mantoue, veau général de l'armée Françoise, général de ne parut sur les frontieres du royau-soise.

tique-sanction, libertés de l'église Gal-

438 Histoire de France.

Auton. Guicchar-

me de Naples que vers le milieu ANB. 1503. du mois d'octobre : il auroit dû par conséquent user d'une extrême diligence, afin de pénérrer dans le centre manus. de de l'Etat avant que l'hiver supendit les opérations militaires; mais soit qu'il manquât de bonne volonté, soit qu'il ne pût se désaire de la méthode usitée alors en Italie de traîner la guerre en longueur, & de ne tenter que des surprises, il ne sut pas titer parti de la vivacité Françoise. Un revers qu'il essuya dès son début, acheva de lui ôter la confiance de l'armée. Il envoya un trompette sommer la garnison de Roccasecca. Les Espagnols, par une infraction maniseste du droit des gens, pendirent ce trompette à la porte du château: on battit la place avec furie. L'infanterie Normande & Italienne monta hardiment à la breche : après un combat meurde foudroyer les murailles, & l'on fe disposoit à livrer un assaut général; mais comme le marquis n'avoit point eu la précaution d'investir la place avant que de l'assaillir, Pierre Navarre y entra avec un renfort fi

Louis XII. 439

considérable, qu'on fut contraint de lever le siège, & de laisser l'affront Ann. 1503. impuni. Le marquis fit ensuite avancer l'armée jusqu'à Sangermano; mais trouvant ce passage bien gardé, & désespérant de le forcer, il rebroussa chemin, se rabattit vers la mer pour tenter le passage du Garillan. Le marquis de Saluces arrivé trois ou quatre mois auparavant au secours de Gaète, avoit déja forcé les Espagnols de se retiser de l'autre côté de ce fleuve qui servoit de barriere entre les François établis à Gaète, & les Espagnols possesseurs de presque tout le reste du royanme. Saluces s'étant joint au marquis de Mantoue, le conduisir sans aucun accident sur les bords de ce fleuve. Gonsalve étoit de l'autre côté prêt à disputer le passage, & le fleuve n'étoit guéable dans aucun endroit. Mais comme la rive sur laquelle étoient les François étoit beaucoup plus élevée que celle qu'occupoient les Espagnols, & que d'un autre côté Préjean de Bidoux avoit déja couvert ce fleuve de barques & de bateaux, on conçut qu'il étoit facile d'y établir un pont sans que T iv

les Espagnols pussent en empêcher: Ann. 1503. on établit donc des batteries, qui foudroyant la rive opposée, forcerent Gonsalve à s'éloigner à quelque distance avec la plus grande partie de son armée: il établit l'autre dans des tranchées qu'il avoit fait tirer sur le bord du fleuve, & vis-à vis le camp des François. Préjean attachant alors ses bateaux avec des cables, donna un passage à l'armée. Quatre cents des plus braves passerent; & tombant avec impépatierent; & tombant avec impe-tuosité sur les Espagnols qui gar-doient les tranchées, ils les mirent en suite, & les poursuivirent jus-qu'au gros de l'armée. Si le marquis de Mantoue eût prosité de ce pre-mier moment pour saire travetser la riviere au reste de l'armée', Gonla riviere au rette de l'armée, Gon-falve auroit été forcé de se replier jus-qu'à Naples, où il lui auroit été im-possible de subsister long temps par le défaut de munitions; mais le mar-quis n'avoit point porté ses vues jusques là; il n'avoit dessein que d'é-lever promptement un boulevard à la tête du pont. Tandis qu'il y sai-scit travailler, Gonsalve rangeant ses troupes en bataille, tomba im-

pétueusement sur les quatre cents 💳 hommes d'armes François, qui n'é Ann. 1503. tant point soutenus, & pouvant être enveloppés, ne se battirent plus qu'en retraite, & furent poussés jusqu'au milieu du pont. Les Espa-gnols alloient le briser, si les batteries établies sur le rivage ne les eussent forcés de reculer. Cette fauté dont tout le monde s'étoit apperçu, excita un murmure général contre le marquis. Un autre accident acheva de le perdre entiérement dans l'efprit des François. Gonsalve voyant que le marquis s'opiniâtroit à vouloir élever un boulevard à la tête du pont du Garillan, détacha une partie de ses troupes, sous la conduite de Prosper Colonne & de Pierre Navarre, avec ordre d'assaillir la Rocca d'Evandro. C'étoit une forteresse éloignée où les François avoient établi une garnison. Tout le monde jugea qu'il avoit commis une faute qui devoit le perdre infailliblement, puisqu'il ne tenoit qu'aux François qui avoient alors une supériorité bien décidée, d'enlever ce détachement. Cependant le marquis,

foir qu'il agît de concert avec l'en-ANN. 1503. nemi, foit qu'il apperçût dans cette démarche un piege dont le reste des officiers ne se doutoit pas, persista dans son premier projet, dont il ne put venir à bout, & parut oublier la Rocca-d'Evandro. Les François enfermés dans cette forteresse, s'attendant à être secourus, & ne pouvant croire qu'on voulût les sacrifier, rejetterent jusqu'au dernier moment toutes les offres de l'ennemi, & furent tous passés au fil de l'épée. Ce spectacle squieva l'armée contre le marquis. Sandricourt lui déclara en plein conseil qu'il ne le regardoit plus que comme un infâme & un traître, & qu'il l'en convaincroit les armes à la main. Le marquis n'ayant ni la volonté d'accepter ce défi, ni assez d'autorité pour punir le coupable, comprir que le terme de son généralat étoit expiré. Il feignit une maladie, renvoya ses lettres à Louis XII, & re-prit la route de Mantoue avec une fimple escorte: mais les troupes Italiennes qu'il laissoir dans le camp, fachant apparemment les intentions.

déserterent au bout de quelques jours, & passerent pour la plupart Ann. 1503.

au service du roi d'Espagne.

Quoique cette désertion affoiblir Conduite
considérablement l'armée, elle s'en de Saluces. affligea peu, tant elle se trouvoit déroute heureuse d'être délivrée d'un traître. Le marquis de Saluces reprit le com mandement, & en peu de jours il exécuta l'entreprise dont son prédécesseur n'avoir pu venir à bout. Il din. construisit un château à la tête du pont, mettant par-là ses quartiers à couvert, & acquerant la facilité de pouvoir pénétrer sans beaucoup de risque dans ceux de l'ennemi. Gonsalve forcé de se mettre à couvert, établit son camp à un mille plus loin dans une gorge étroite par où il falloit négessairement passer pour se rendre soit à Capone, soit à Sessa. Ce terrein étoir bas & marécageux, les Espagnols s'enfoncoient dans la boue jusqu'au milieu de la jambe; la plupart des officiers s'assemblerent pour remontrer à leur général que les soldats ne pourroient long-temps résister à une polition si malsaine; que quand

ch. Bayard. Brancome. P. Jove. Guicchar-

M. Martir.

Histoire de France.

bien même on pourroit empêcher qu'ils ne se soulevassent, ils périroient bientôt par les maladies.

Vous avez raison, teur répondit Gonsalve; mais j'aimerois encore mieux qu'il m'en coutat la vie en gagnant un pied de terrein, que de reculer de quelques pas pour la prolonger de cent ans. On ramassa par ses ordres grand nombre de fascines & de planches, dont on se ser-vit pour exhausser le terrein; on éleva deux bastions à l'entrée de la gorge: les soldats animés par l'exem-ple d'un général du parrageoit avec eux routes les fatigues', resterent enfouls dans la fange jusqu'à ce que la pluie & la fonte des neiges eussent rendu les chemins impraticables. Alors Gonfalve mettant le feu dans ces retranchemens, où il craignoit que les François ne vinssent s'établir, se retita tranquillement dans la ville de Sessa. Le ciel sembloit avoir conspiré avec ce dangerent ennemi la perte de l'armée Françoise: l'hiver qui ordinairement ne se fait presque point sentir dans cette portion de l'Italie; étoit cette appée excessivement rude: le pluie

année excessivement rude; la pluie

& les neiges tomberent continuellement pendant plusieurs mois. A ANN. 1505. la vérité les François en étoient moins incommodés que les Espagnols. Outre que l'endroit où ils étoient campés étoit plus élevé & moins fangeux, ils trouverent fort à propos dans cet endroit les ruines d'un ancien collisée, où ils éleverent des baraques qui les garanti-rent en partie des injures du temps; mais un autre fléau plus terrible les poursuivoit. C'étoit la famine dans un pays dévasté, accrue par les manœuvres fourdes des munirionnaires & des trésoriers. Accoutumés à n'envisager les malheuts publics que comme des chemins abrégés de parvenir à une plus grande opulence; ils voyoient avec fatisfaction les hôpitaux fe remplir; la mort & la désertion éclaireir les compagnies; & loin de prêter aucun secours aux capitaines, ils les chicanoient sur leurs gages, & re-culoient le plus qu'il étoit possible leur paiement. Jean Chapperon, un des principaux capitaines des gens de pied touché de l'état de nudité où étoient ses soldats, s'adressa à

🗀 Jean du Plessis, dit Corcou, le prin-Ann. 1503. cipal trésorier de l'armée, & après lui avoir représenté pathétiquement que sa troupe n'avoit ni habits, ni linge, ni fouliers; que la rigueur du froid & les maladies lui enlevoient tous les jours un grand nom-bre de soldats, il le supplia de leur avancer pour acheter des habits une somme assez modique, dont il se rembourseroit dans peu par ses propres mains. Noyant qu'il ne pouvoit amollir par fes prieres, ni par ses larmes cette ame de bronze, il lui demanda la même somme à emprunter en son propte nom, & à de gros intérêts, hypothéquant pour la sûreré du remboursement ses meubles, sa terre, & tous ses biens. Corcou qui n'avoit point d'argent un moment auparavant, offrit audelà de ce qu'on lui demandoir, & les soldats de Capperon furent habillés: mais tous les capitaines, quelque bien intentionnés qu'ils fussent d'ailleurs, n'étoient pas à portée de suivre cet exemple. La cavalerie avoit particuliérement à souffrir par le défaut de fourages. Comme les résoriers, loin de senir compte aux

Lours XII..

hommes d'armes des chevaux qu'ils perdoient, retranchoient au contraire Ann. 1503. une portion de leur paie à raison du nombre de chevaux qui manquoient à leur équipage; les capitaines pri-rent la résolution de s'éloigner du camp, & d'aller chercher des quartiers où ils pussent subfister jusqu'au retour du printemps. Saluces qui n'avoit sur eux qu'une autorité précaire, ne put les détourner de cette funeste résolution. Il resta donc à la garde du pont avec l'infanterie seulement, c'est-à-dire, avec la partie la plus foible & la moins considérée de l'armée. Gonsalve informé de tout ce qui se passoit dans le camp ennemi où il entretenoit un grand nombre d'espions, cherchoit un moyen de l'attaquer au dépourvu. Depuis sa retraite à Sessa, il avoir reçu des repforts considérables de troupes Italiennes que lui amenoient l'Adviane & les Urfins. Il avoit alors l'avantage du nombre, mais il redoutoit toujours la gendarmerie Francoise. S'il prenoit le parti d'attaques le pont du Garillan, il donnoit le temps à cette gendarmerie éparse de se rassembler : d'ailleurs l'artillerie

= feule dont ce pont étoit bordé, fuf-Ann. 1503. fisoit pour détruire une partie de son armée. L'Alviane le tira de cet embarras. Ce général plein d'activité, & peut-être le premier homme de son siecle dans la science des marches & des campements, avoit déja reconnu un endroit du fleuve où il étoit facile d'établir un pont sans que les François s'en apperçussent. Il communiqua son projet à Gonsalve, qui fit préparer secrétement un grand nombre de barques; & la nuit du 27 décembre il y sit passer la plus grande partie de son armée, ne laisfant au-delà du fleuve que son arriere-garde qui vint des le matin affaillir le pont des François, afin d'attirer toute seur attention de ce côté. Saluces ne tarda pas à être averti de ce qui se passoit. Il manda promptement Alegre, dont le quartier étoit le moins éloigné, & le chargea d'aller avec un corps de cavalerie s'opposer au passage de l'armée Espagnole, ou du moins de la retarder dans sa marche; mais il n'étoit plus temps, car déja elle étoit rangée en bataille. Alegre revint promptement pour aider Saluces à

Louis XII. faire la retraite avec le moins de

perte qu'il seroit possible. Le premier ANN. 1503. soin des généraux sur de rompre le pont du Garillan, afin de retenir du moins de l'autre côté du fleuve l'arrie<u>r</u>e-garde Espagnole. On étoit résolu d'abandonner neuf grosses pieces d'artillerie qui auroient trop retardé la marche de l'armée. L'infortuné Pierre de Médicis qui se trouvoit dans le camp, & qui cherchoit à mériter la protection du roi par quelque service important, osa se proposer pour les conduire par eau dans le port de Gaète. On les chargea sur quelques - uns des bateaux qui avoient servi à former le pont. Pierre arriva sans accident jusqu'à l'embouchure du Garillan; mais il trouva la mer si orageuse, qu'il fut submergé avec tous ses bateaux, à la réserve d'un seul qui entra dans le port. Les autres pieces plus légeres furent voiturées par terre à la tête de l'armée; l'infanterie marchoit ensuite, puis la cavalerie: les compagnies de Duras, de Sandricourt & de la Fayette marchoient les dernieres, & avoient ordre de faire de temps en temps volte-face pour re-

pouller l'ennemi; enfin après ces Ann. 1503. compagnies étoit un peloton de quinze braves qui devoient soutenir les premiers coups: de ce nombre étoient Roger de Beart, Pierre de Tardes, surnommé le Basque, Pierre de Bayard, Pierre de Pocquiers, Pierre de Payenne, Pierre Dos, & Antoine de Lormet. Dans cet ordre l'armée se mit en marche pour se rendre à Gaète poursuivie par les Espagnols. Gonsalve qui commençoit à désespérer de l'atteindre, détacha Prosper Colonne avec la cavalerie légere pour harceler les François, & les obliger à faire volte-face. Ce corps eut bientôt joint les François; mais il ne put obliger l'armée à suspendre sa marche. Les quinze braves mieux montés & mieux armés que cette cavalerie légere, se tournant souvent vers les cavaliers qui les approchoient de trop près, renversoient du premier choc ceux qu'ils pouvoient attein-dre, & revenoient avec la même célérité reprendre leur place à la queue de l'armée. C'est dans cette occasion qu'il faut placer l'action mémorable du chevalier Bayard qui

arrêta seul une troupe d'ennemis, & sauva par sa valeur le reste de ANN. 1503. l'armée. L'historien de ce héros qui nous a transmis le fait, en a visiblement altéré les circonstances: au défaut de monuments certains, nous oserons hazarder une conjecture. Prosper considérant qu'il ne pouvoit entamer l'arriere-garde on étoit l'élite de la chevalerie, laissa une partie de la troupe sous la conduite de Pedre de Paz pour sontinuer de harceler l'ennemi, & avec l'autre moitié il prit le chemin des hauteurs dans l'intention de tomber sur l'infanterie, & d'arrêter la marche de l'armée jusqu'à l'arrivée de Gonsalve. Bayard qui s'apperçut de ce mouvement, partit avec un seul écuyer, & alla se poster sur un pont étroit par lequel l'ennemi se proposoit de descendre dans la plaine. Voyant arriver Prosperavec sa troupe, il renvoya promptement son écuyet demander un renfort à ses compagnons. Planté au milieu du pont, la lance en arrêt, il renversa tout ceux qui se présenterent: & malgré tous les efforts de Prosper, il tint ferme jusqu'à l'arrivée de cent hommes d'armes qui vintent le dé-

gager, & arrêterent l'ennemi jus-Ann. 1503. qu'à ce que toute l'armée fût passée. Alors Bayard alla reprendre fon premier poste. Dans cette marche il eut trois chevaux tués sous lui; il fut même enveloppé & fait prisonnier: mais Sandricourt qui en reçut promptement la nouvelle, faisant faire volte-face à sa compagnie, pénétra si avant dans les rangs ennemis, qu'il le dégagea. L'armée arriva en bon ordre & sans aucune perte jusqu'au pont de Mole-de-Gaète. Ce ne fut que dans cet endroit que Gonsalve put la joindre avec le gros de son armée. La cavalerie Françoise se rangea en bataille à la tête du pont, & soutint tous les efforts de l'armée Espagnole, tandis que le canon & l'infanterie passoient à la file. Mais il arriva que quelques af-futs de canon se briserent & boucherent le passage à la cavalerie: Gonsalve qui malgré ses essorts n'a-voit pu parvenir à la rompre, détacha une partie de son armée par des chemins détournés pour aller se poster au-delà du pont, & fermer le passage à la gendarmerie qui combat-toit toujours, & qui alloit se trou-

ver entre deux feux sans pouvoir ni reculer ni avancer. Saluces devina ANN. 1503le projet de son ennemi : il prit le parti de débarrasser le passage, d'abandonner fon artillerie qu'il ne pouvoir conduire plus loin, & de faire défiler par pelotons la cavalerie qui se reformoit ensuite de l'autre côté de la riviere pour soutenis ceux qui se retireroient les derniers. La retraite se fit en bon ordre, & la cavalerie se tint en bataille, & garda ses rangs jusqu'à ce que l'infanterie fût entrée dans Gaète: alors se trouvant en danger d'être enveloppée, elle se débanda, & alla se mettre à couvert sous le canon de Gaète; ainsi la perte sut infiniment moindre qu'on n'auroit dû s'y attendre. Il est même douteux si les François perdirent plus de monde que les Espagnols; mais tous les corps n'avoient pas rejoint l'armée. Les capitaines, dont les quartiers étoient éloignés, n'avoient point été informés à temps de l'arrivée de l'enne-mi. Gonsalve, à qui rien n'échappoit, détacha sur-le-champ Fabrice Colonne pour les enlever. Quelquesuns se rendirent sans combat, d'autres ayant eslayé de s'enfuir, furent

assommes par les paysans qu'ils n'a-Анн. 1703. voient pas affez menages; quelqueuns traversant les terres de l'église parvinrent à Rome, où ils auroient été réduits à mendier leur pain dans les rues si plusieurs cardinaux at-tachés à la France n'en usent pris foin, & ne leur eussent prêté genr dont ils avoient besoin pout le rendre dans le Milanès.

Les débris de l'armée renfermés dans Gaète étoient encore plus que Ann. 1504 suffisants pour défendre cette place : à la vétité on n'y trouva de provi-sions que pour huit ou dix jours, mais il y avoit dans le port un grand Capitulation de Gaè-Auton. Guicchar-

din. P. Martir.

nombre de vaisseaux qui pouvoient en aller chercher à Livourne ou sur Manufc. de la côte de Gênes; on savoit qu'il Bethune. y en avoit d'autres dans le port de P. Jove. Marseille prêts à mettre à la voile dès que la saison le permettroit; enfin on n'ignoroit pas que la Trémouille qui avoit recouvré la santé, se disposoit à partir incessamment à la tôte d'un nouveau renfort, & à venir prendre lé commandement général de l'armée. Toutes ces considérations

> auroient dû inspirer de la consiance; mais le fouvenir des maux qu'on evoit essuyés, la crainte qu'avoit cha-

que homme d'armes de perdre ce qui lui restoit de chevaux, c'est-à Ann. 1504. dire la partie la plus claire de son bien, les tempêtes & le mauvais temps qui rendoient la mer impraticable & qui pouvoient encore durer long temps; la tristesse, l'abat-tement & la houte avoient glacé tous les courages & inspiré un violent desir de mettre fin à de si longues souffrances: ainsi Gonsalve qui n'espéroit point de prendre la ville par force, ayant envoyé proposer de rendre en échange de cette place la liberté à tous les prisonniers qu'il avoit faits depuis le commencement de la guerre, de permettre à tous les François d'emporter leuts effets, & de se retiret avec tous les honneurs de la guerre, fur étonné de la facilité avec laquelle sa proposition sut acceptée. On commença à rédiger le traité: Gonsalve ent l'attention d'y faire comprendre Louis d'Ars qu'il n'avoit encore pu réduire & qui tenoit trois ou quatre villes dans la Pouille; mais le marquis de Saluces & les autres généraux qui n'avoient aucune auto-rité sur lui, ne voulurent rien stipuler à cet égard; ils se contenterent de lui réserver le droit d'accéder au

traité si bon lui sembloit. Gonsalve Ann. 1504. exigea des otages ; lorsqu'il les eut en son pouvoir il usa de supercherie : il renvoya sans rançon les prisonniers François qui étoient en grand nom-bre, mais il retint dans les fers tous les seigneurs Italiens de la faction Angevine, prétendant qu'étant de-venus sujets du roi d'Espagne par droit de conquête, ils ne devoient attendre que de lui seul la décission de leur sort; que les François ne possédant plus rien dans le royaume de Naples, n'avoient point eu le droit de stipuler pour des gens qui leur étoient absolument étran-gers; il fallut encore dévorer certe injustice. Au jour marqué, ils éva-cuerent Gaère & se mirent en chemin pour retourner en France, mais Louis transporté de colere en apprenant ce qui venoit de se passer, & sçachant que l'impatience de revoir leurs soyers avoit porté les chefs & les soldats à consentit à cette infâme capitulation, leur envoya ordre de prendre des quar-tiers d'hiver en Italie, avec défense de paroître en France pour quelque affaire que ce pût être, sans en avoir

obtenu

Louis XII. obtenu la permission: Alegre & Sandricourt furent condamnés à l'exil, Ann. 1504. parce qu'on imputoit au premier la perte de la bataille de Cerignoles, & au second la retraite du marquis de Mantoue qu'on s'obstinoit à re-garder à la cour comme un allié utile & bien intentionné. Sandricourt ne survécut pas à sa disgrace: Alegre, plus coupable que lui, supporta courageusement son malheur: les prisonniers furent exceptés de la loi générale; Louis non-seulement leur permit de revenir à la cour, mais il promit de récompenser leurs fervices.

L'armée revenue de Naples acheChagtin &
voit de se détruire dans le duché Louis XII.
de Milan: les maladies enlevoient

Auton.

Ceux que le fer de l'ennemi avoit

Manusc. de
Fontan. épargnés : il n'y avoit presque point de famille distinguée qui n'eût à pleurer la perre d'un pere, d'un frere ou d'un fils : la cour prit le deuil; le roi se tint plusieurs jours enfermé. Au regret & à la honte d'avoir été vaincu par un ennemi plus foible & moins guerrier, d'avoir sacrissé inutilement la vie de tant de milliers d'hommes & des sommes d'argent Tome XXI.

S. Gelaisi

fi considérables, se joignoit une juste Ann. 1504. inquiétude pour l'avenir. Il voyoit que le roi d'Espagne & l'empereur agissoient de concert ; que la république de Venise, à laquelle il imputoir en grande partie ses malheurs, paroissoit disposée à seconder leurs projets ambitieux; que les Suisses fe détachoient de plus en plus de fon alliance; que la cour de Savoie elle - même le trahissoit; qu'il ne devoit faire aucun fond sur l'amitié du pape, & que si toutes ces puissances s'unissoient pour lui enlever le duché de Milan, difficilement pourroit-il résister à une si puissante ligue. Ces tristes réslexions, les re-proches secrets qu'il se faisoit à luimême fur sa conduite passée, le plongerent dans une profonde mé-lancolie. La fievre le prit, & en peu de jours elle devint si violente, qu'on ne tarda pas à désespérer de sa vie. Cet événement qui pouvoit à chaque instant changer la face des affaires & plonger le royaume dans une guerre civile & étrangere, remplissoit les esprits d'inquiétude & d'effroi: par les derniers traités con-clus avec l'empereur Maximilien,

Louis XII. 459 Claude de France, fille unique du roi, devoit épouser Charles, duc ANN. 1504. de Luxembourg, héritier présomptif de tous les biens de la maison d'Autriche, & porter en dot à son mari les duchés de Milan, de Bretagne & le comté de Blois. Quoique Maximilien ne se fût point mis en peine de remplir les engagements qu'il avoit contractés, on ne doutoit point qu'après la mort du roi, il n'en demandât l'exécution, & qu'il ne fût appuyé par la mere de la jeune prin-cesse. De puissants motifs déterminoient Anne de Bretagne en faveur de cette alliance; le souvenir de ses anciennes liaisons avec Maximilien, le desir d'établir avantageusement sa fille, & le besoin où elle croyoit êrre elle-même de se donner un appui contre la vengeance de Louise de Savoie, mere du jeune François d'Angoulème, premier prince du sang, & héritier présomptif de la couronne. Anne, princesse hautaine, jalouse, austere & dévote, avoit conçu une aversion insurmontable pour une rivale jeune, belle, am-bitieuse, intrigante, fausse & galante. Anne, usant de l'empire qu'elle

pourroit-il résister à une si puissante ligue. Ces mil ligue. Ces tristes réslexions, à laiproches fecrets qu'il se faisoit à lui-même sur sur la service de la se même sur sa conduite passée, le plongerent dans une profonde me Iancolie. La fievre le prit, & en peu de jours elle devint si violente, qu'on ne tarda pas à desesperer de sa vie. Cet événement qui pouvoit a chaque instant changer la face des affaires plonger le royaume dans une guerre civile & étrangere, remplission les esprits d'inquiende & d'effroi : Par les derniers traites con clus avec l'empereur Maximilien,

417 417 Claude de France, mile unique du devoir coonier Charles, and de Live mhouter Charles . auc les biens ; hentier preformants IN. 150 de Luis les biens de la mation de la borter de botter en dor a da man riches le lan dat a la man les correcciones de lan la la man Ų, The course of th mV de avo Z Fire ... 11 • المتاسية الماسية appere / celle. js noien: £ 1/ de cerre i. ancien: le 1 A file, L' E L' le dem être ele Tielie in pui continue de les de Savoie : 12-1. d'Augonitie. fang, c: i==-وا مو couronne. ... jalouse, in. conçu BOUL F. bitie lan:..-

į,

avoit sur l'esprit de son mari, l'avoit NN. 1504. éloignée de la cour & confinée avec son fils & sa fille dans le châreau d'Amboise, où le roi lui-même n'ofoit la voir. La crainte de tomber au pouvoir d'une rivale qu'elle n'avoit pas ménagée, le desir si naturel à une mere de disposer à son gré du sort de sa fille, agirent si puissamment sur son esprit, qu'étouffant tous les sentiments qui devoient l'attacher à un époux si digne de toute sa tendresse, elle ne s'occupa que des moyens de se mettre en liberté. Elle fit promptement embarquer sur la Loire ses pierreries, ses trésors & ses meubles les plus précieux; elle disposa tout pour enle-ver sa fille, dès que le roi auroit les yeux sermés. Le cardinal d'Amboise voyoit avec douleur ces préparatifs; car il ne pouvoit ignorer combien le mariage projetté étoit préjudiciable à la France; mais en avant lui même dressé le projet pour faire sa cour à la reine, il avoit en quelque sorte perdu le droit de s'y opposer. Le maréchal de Gié n'avoit point les mêmes ménagements à garder. Enveloppé dans la haine

Lours XII. 461 e avoit vouée dès fes plus

qu'Anne avoit vouée dès ses plus tendres ans à toute la maison de ANN. 1504. Rohan, il s'étoit attaché à la comtesse d'Angoulême & avoit été nommé gouverneur de son fils. En cette qualité il avoit ofé condamner hautement le projet de mariage de Claude de France avec Charles de Luxembourg, sans que le roi qui avoit en lui de la confiance, sans que le cardinal qui le redoutoit, se fussent crus en droit de lui imposer silence. Il est bien certain que Louis & son premier ministre n'auroient jamais imaginé une alliance si contraire aux intérêts de l'Etat, s'ils n'eussent espéré qu'Anne qui étoit jeune & féconde, donneroit le jour à un prince qui privant sa sœur de tout droit à la succession paternelle & maternelle, la réduiroit à se contenter d'une dot. Mais étoit-il prudent, étoit-il raisonnable de fonder le salut de l'Etat sur une espérance trompeuse? Le maréchal s'étant inutilement opposé à un traité si funeste, prit de bonne heure toutes les précautions imaginables pour en empê-cher l'exécution, au cas que le malheur qu'il prévoyoit arrivât. Il s'étoit

464 Histoire de France.

chal, promettant de l'abandonner
Ann. 1504. à la rigueur des loix s'il étoit coupable.

Les dépositions vinrent en foule: minel du maréchal de Gié.

la bibliotheque du roi.

ceux que le maréchal regardoit com-Manuf. de me ses meilleurs amis, se montre-biblioihe- rent les plus ardents à le perdre: Pierre & François de Pontbriant, qui lui devoient leur avancement, furent ses premiers dénonciateurs: le sire d'Albret qu'il avoit eu dessein d'associer à ses projets, & qui fans doute vouloit avoir part dans la confiscation de ses biens, n'attendit pas qu'on le sommât; il fournit aux commissaires plusieurs chefs d'accusation qu'ils ignoroient, & sur lesquels par-conséquent ils n'eussent pu l'interroger. Enfin , la comtesse d'Angoulême qui l'avoit jusqu'alors traité avec tant d'égards, & pour laquelle il sembloit s'être sacrifié, voulur être entendue & le chargea beaucoup plus que tous les autres témoins. Cette démarche parut d'autant plus atroce, que tout le monde connoissoit les obligations que la comtesse avoit au maréchal, & que personne ne soupçonnoit les raisons qu'elle pouvoit avoir de le perdre. Louise

de Savoie, restée veuve à l'âge de 🚍 vingt-deux ans, n'avoit point renon- ANN. 1504. cé au désir de plaire. Dans les longs & fréquents entretiens que le soin de la fortune de ses enfants la forçoit d'avoir avec le maréchal, elles'étoit apperçue de l'effet de ses charmes, & s'en étoit secrétement applaudie, parce qu'elle avoit besoin de l'appui d'un ministre accrédité, & qu'elle se flattoit apparemment de pouvoir modérer à son gré cette passion naissante. Le maréchal étoit veuf; il étoit d'une naissance illus-tre; il avoit de l'ambition, des richesses, un rang distingué, la faveur du prince, & une autorité qui balançoit celle du premier ministre. Il desira passionnément d'épouser la princesse. Il chargea du Bouchage de lui en faire la proposition, en lui déclarant qu'il se faisoit fort d'obtenir l'agrément du roi. Quelques ménagements, quelque adresse que la comtesse eût mis dans ses refus, le maréchal s'en trouva surpris & offensé: au-lieu de s'étudier à gagner un cœur qui se refusoir à lui, il voulut régner en maître & se comporta en mari jaloux. Alarmé des vitites

trop longues & trop fréquentes que ANN. 1504. le seigneur de Surgeres rendoit à la comtesse, il lui signifia une désense d'approcher du château d'Amboise, & ordonna à l'officier qu'il avoit commis pour y faire la garde, de l'outrager s'il osoit s'y montrer. Un gentilhomme qui avoit succédé à la faveur de Surgeres, fut traité avec moins de ménagements : le maréchal le fit saisir par ses gardes dans le château même & le chassa ignominieusement. Ces violences étoient d'autant plus offensantes pour la comtesse, qu'elles donnoient lieu à mille soupçons injurieux; cependant elle n'osoit s'en plaindre : la certitude où elle étoit, qu'en perdant la protection du maréchal elle demeureron sans appui, la forçoit de dissimuler en sa présence. & de lui laisser des espérances qu'elle se proposoit bien de ne jamais remplir. Le maréchal pouvoit douter qu'elle répondît un jour à sa pasfion; mais il ne s'attendoit pas à la trouver à la tête de ses ennemis : lorsqu'il l'apprit, il en versa des larmes de douleur & de rage.

Munie de toutes ces dépositions, & voulant ne laisser au roi aucum prétexte de retirer sa parole, Anne envoya consulter les docteurs de Ann. 1504. l'école de Pavie, la plus célebre qui fûr alors en Europe. Ces docteurs, accoutumés à ne consulter que les loix Romaines faites par des tyrans, & dans la vue de cimenter la tyrannie, déciderent hardiment que le maréchal étoit coupable de lese-Majesté. Ce fut d'après leur avis qu'on instruisit le procès au grand conseil; on interdit à l'accusé le droit de se servir d'avocats; on l'enferma dans une éproite prison, & le procureux du roi, qui s'étoit constitué sa partie, demanda qu'il eût la tête tranchée; qu'il fût ensuite écartelé, & que tous ses biens fussent confisqués au profit du roi.

Dans ce danger imminent, le maréchal ne se laissa point abattre: il nia tous les faits, montra que la plupart des dépositions se contredisoient, que ceux qui les avoient faites, s'étoient ôté le droit d'être reçus en témoignage, en se portant pour dénonciateurs; il demanda qu'il lui sût permis d'en produire de contradictoires: ensuite s'adressant au producte s'adressant au pro-

🖿 cureur-général, il lui reprocha d'avoir ANN. 1504. malicieusement supposé un délit qui n'existoit point; « car erime de lese-» majesté, dit il, est un attentat con-» tre la chose publique: & quand il » seroit prouvé, ce que toutesois je » suis bien éloigné d'accorder, que » j'aurois eu dessein d'empêcher un » mariage que beaucoup de gens re-» gardent comme préjudiciable à l'E-» tat, où seroit encore le crime qu'on ose m'imputer »? Heureusement pour le maréchal, il avoit pour juge un homme vertueux : Gui de Rochefort, chancelier de France, & en cette qualité président du grand confeil, déclara la procédure illégale & abusive, rendit par provision la liberté au prisonnier, en lui assignant un terme affez éloigné pour produire ses moyens de défense, & nomma des commissaires pour faire de nouvelles informations, entendre les témoins de part & d'autre & procéder au recollement. Echappé à ce premier danger, te maréchal ne douta point que s'il parvenoit à gagner du remps, la colere de la reine ne fe tefroidît : en consequence il remit

aux commissaires une longue liste = des témoins qu'ils devoient inter- Ann. 1504. roger. Il nomma le roi à la tête, ensuite le cardinal d'Amboise, quelques gouverneurs de province qui résidoient à plus de cent lieues de la cour, plusieurs officiers de l'armée d'Italie, & enfin des ministres chargés de négociations importantes dans des cours étrangeres. Avant que tous ces témoins pussent être entendus, il devoit s'écouler des années, & c'est tout ce que le maréchal se proposoit; mais il avoit affaire à une ennemie opiniarre que les frais & les difficultés ne pouvoient rebuter. Anne sacrifia courageusement trentedeux mille livres pour les frais de cette procédure. Après avoir épuisé tous les délais, le maréchal fut enfin forcé de se défendre : le premier avantage qu'il avoit remporté sur ses dénonciateurs, les avoit déja rendus beaucoup plus circonspects: Pierre de Pontbriant, dans un second interrogatoire, adoucit, changea ou rétracta plusieurs articles de fa premiere déposition. Lorsqu'il fallut être confronté avec l'accusé, il pria les commissaires d'exiger du

Ann. 1 (04.

que dans la conversation il lui sur échappé quelques paroles qu'on auroit mal interprétées; qu'il les avoit parfaitement oubliées, parce qu'il ne s'étoit point attendu qu'on s'avisât jamais d'ériger des propos de conversation en crimes de lese-majesté. Comme malgré ses soumissions & ses excuses la comtesse persistoit à le charger, il se crut obligé de la récuser comme son ennemie, & d'articuler les faits qui lui avoient attiré sa haine, & dont elle vouloit appa-

remment se venger. Le sire d'Albret, qui rougissoit sans doute de son procédé, auroit bien voulu s'épargner la honte d'une confrontation: les commissaires le suivirent long-temps sans pouvoir parvenir à le joindre : après leur avoir enfin promis qu'il se rendroit à Amboise, ensuite à Chartres, il manqua successivement à ces deux assignations, & s'enferma dans son château de Dreux, entouré de médecins, permettant toutefois aux commissaires de venir l'y trouver, & d'y amener le maréchal s'ils le jugeoient à propos. Quelque ascendant qu'eût deja pris l'autorité royale, il restoit

encore bien des usages du gouver- 💳 nement féodal. Les grands canton- ANN. 1504. nés dans leurs châteaux où ils entretenoient des garnisons, ne se visitoient guere, lors même qu'ils paroissoient le plus unis, sans prendre de part & d'autre des précautions. Le maréchal ne crut pas que la sauvegarde du roi, la présence de ses commissaires, le garantissent assez pour se mettre à la merci d'un homme qu'il devoit regarder comme son ennemi. D'un autre côté les médecins assuroient qu'on ne pouvoit transporter le sire d'Albret de son appartement sans mettre sa vie en danger. Il falloit trouver un expédient pour se tirer de cet embarras : le maréchal le suggéra. Le château de Dreux avoit une porte sur la campagne par laquelle on pouvoit entrer sans être obligé de traverser la ville. Il demanda qu'on lui livrât cette porte, & que les commissaires s'affuraffent qu'Albret ne garderoit dans le château que le même nombre de gentilshommes armés dont il se feroit escorter de son côté. La confrontation se fit avec plus de tranquillité qu'on n'avoit

cru: Albret persista dans ses dépo-Ann. 1504. sitions, Gié le récusa comme son ennemi: il prouva bien qu'ils avoient été long-temps brouillés; mais il se garda bien de dire que depuis quelques années ils s'étoient réconciliés.

Lorsque la procédure fut instruite, la reine obtint qu'on renvoyât le jugement au parlement de Toulouse, non point, comme l'ont avancé nos historiens, parce que ce tribunal avoit la réputation d'être le plus sévere du royaume; mais parce qu'étant en pays de droit écrit, il devoit consormer son jugement aux loix Romaines plus précises sur la nature du crime qu'on imputoit au maréchal que nos coutumes & les ordonnances de nos rois. Ce parlement étoit peu nombreux, & comprenoit autant de juges ecclésiastiques que de laics. Comme les premiers ne pouvoient opiner dans une affaire criminelle, le roi nomma pour les remplacer Christophe de Carmonne, président au parlement de Paris, Jean de Salva, président au parlement de Rouen, Jean Nicolai, & Antoine Duprat, maîtres des

Lours XII. requêtes, le juge-mage de Carcasfone, & cinq ou six conseillers du Ann. 1504. grand-confeil. Les accufations contre le maréchal se réduisoient en derniere analyse à des imprudences qui ne pouvoient former un corps de délit : on l'accusoit d'avoir révélé que le roi avoit un flux de sang qui le conduiroit dans peu au tombeau, d'avoir pris des mesures pour empêcher, lorsque ce malheur arriveroit, qu'Anne & la princesse sa fille ne se retirassent en Bretagne; de s'être imprudemment vanté que la reine ne l'aimoit pas, mais qu'il s'en soucioit fort peu; d'avoir secoué la tête lorsqu'on disoit du bien de cette princesse; d'avoir dit que le roi lui parloit d'une façon, lorsque la reine étoit présente, & d'une autre façon lorsqu'ils se trouvoient seuls; d'avoir connivé au bridandage de ses hommes d'armes en ne les punissent point, & en prenant soin de les soustraire à la justice ordinaire; de s'être emparé à main armée de la terre de Maillé au pré-

judice des héritiers naturels, & d'avoir fair maltraiter les officiers de justice qui venoient pour l'en dé-

ANN. 1504. Trompette quinze mortes payes entretenues des deniers publics, pour les établir dans son château de Fronsac, qu'il auroit dû garder à ses frais. Ces trois derniers faits, étrangers à la procédure, & sur lesquels le ma-réchal se désendit soiblement, autoriserent l'arrêt de sa condamnation. La cour, par son arrêt du 9 sévrier (1505) le condamna, non pour crime de lese - majesté, mais pour réparation de quelques excès & défauts, & pour certaines causes & considérations, à perdre l'état & le titre de gouverneur du comte d'Angoulême, les gouvernements d'Amboise & d'Angers, sa compagnie de cent lances; à être privé pendant cinq ans de toutes fonctions de son office de maréchal de France; à se tenir pendant ce terme éloigné de la cour, au moins de dix lieues; à restituer au trésor royal la solde de quinze mortes-payes qu'il avoit établies de son autorité privée dans le château de Fronsac. Content d'en être quitte à si bon marché, il se retira dans sa superbe maison du Verger où il vécut dans l'opulence.

La place qu'il tenoit dans le con-feil fut remplie par l'amiral de Gra-Ann. 1704. ville qui s'en étoit absenté depuis Recherches quelques années. Voulant signaler des trésoriers fon retout par une action d'éclat, naires de l'aril proposa de faire saisir les tréso-mée. riers & les munitionnaires qu'on accusoit d'avoir fait périr l'armée Fontanieu. employée à l'expédition de Naples; d'examiner leurs comptes, & de punir avec la derniere rigueur ceux qui demeureroient convaincus de malversation, Pendant qu'on cherchoit les moyens de se mettre au fait de leurs manœuvres, un des plus coupables & des moins accrédités apporta aux commissaires les fommes qu'il avoit injustement acquises, & offrit de dévoiler ses associés si l'on vouloit lui faire grace de la vie. Le bruit s'en répandit; tous allerent se cacher: on les tira de leurs asyles; on instruisit leur procès. Herouet & Duplessis Corcou furent condamnés à la potence ; les autres furent exposés sur un écha-faud avec des mitres de papier, & promenés dans cet équipage dans les rues de Blois: on les condamna tous à de fortes amendes, dont

on fit des pensions aux seigneurs ANN. 1504. de la faction Angevine refugiés en France. Ils étoient en petit nombre; car Gonsalve, comme nous l'avons vu, avoit fait retenir dans les fers ceux qui étoient tombés au pouvoir des Espagnols. Les autres étoient allés grossir la troupe de Louis d'Ars qui combattoit encore dans la Pouille.

d'Ars dans la Pouille.

Autor.

condui-te de Louis d'Ars dans la gloire de la nation & faisoit confesser aux Espagnols, que si la France eût eu un grand nombre de pareils Guiccharcapitaines, elle n'eût point essuyé
Brantome. les revers qui venoient de l'affliger.
Après la bataille de Cérignoles qui
s'étoit donnée contre son avis, il s'étoit retiré à Venouse avec une troupe de guerriers, tandis qu'Alegre conduisoit le reste de l'armée à Gaète. Profitant de la bonne volonté des habitants & de l'éloignement des Efpagnols, il se fortifia dans ce poste, y établit ses magasins, mettant à contribution tout le pays des environs : l'ordre qu'il établit dans sa troupe, l'abondance dont il faisoit jouir les habitants de Venouse, engagerent plusieurs places voisines à

fe donner à lui : un grand nombre de feigneurs Napolitains venoient ANN. 1504. journellement se ranger sous ses étendards & lui amenoient des recrues qu'il prenoit soin de discipliner. Gonfalve envoya successivement contre lui deux ou trois de ses meilleurs officiers qui furent battus en détail : Louis d'Ars divisant sa troupe en plusieurs pelotons, disparoisfoit à la vue de l'ennemi; puis se montrant tout - à - coup, il fondoit sur sa proie, enlevoit les bagages, ou quelques corps détachés, lors-qu'on s'imaginoit qu'il étoit éloigné de plus de dix lieues. Il tenoit trois ou quatre places fortes dans la Pouille, & avoit réduit les Espagnols à n'oser presque plus sortir de leurs garnisons, lorsqu'on lui apporta la capitulation de Gaète, en le fommant de déclarer s'il vouloit y accéder: il rejetta cette faveur avec dédain, & quoiqu'il n'eût aucune espérance de tenir long temps avec une poignée de monde contre une armée disciplinée & nombreuse, prête à venir l'assaillir, il résolut & sçut persuader à sa troupe de périr les armes à la main, plutôt que

de subir la loi du vainqueur. Gon-ANN. 1504. salve étant tombé malade au moment qu'il marchoit pour le réduire, donna cette commission à l'Alviane, le plus grand général qu'eût alors l'Italie, lui permettant de choisir lui-même les troupes & toute l'artillerie dont il croiroit avoir besoin. L'Alviane ne tarda pas à connoître à quel ennemi il avoit affaire: après quelques escarmouches où les François furent toujours vainqueurs, il abandonna le projet d'assiéger Venouse, & se réduisit à resserve les courses des François par des cam-pements bien pris. Louis d'Ars dépêcha un courier en France : en rendant compte au roi de l'état de sa troupe, il promit de tenir encore six mois contre toutes les forces de l'Espagne. C'étoit plus de temps qu'il n'en falloit si le roi eût eu dessein d'envoyer une nouvelle armée dans le royaume de Naples; mais il commençoit à se dégoûter de cette suneste conquête: ne voulant pas laisser périr de si braves gens, il manda promptement au capitaine de les retirer du royaume de Naples, aux conditions les moins honteuses qu'il pourroit obtenir.

Lours XII. 481

tenir. Louis d'Ars n'en voulut aucune : rassemblant sa troupe & per- ANN. 1504. mettant à tous ceux des Napolitains qui consentiroient à s'expatrier, de se joindre aux François, il sortit de Venouse en ordre de bataille, marchant à petites journées, tirant des contributions sur tous les lieux de son passage. Il traversa de cette maniere la plus grande partie du royau-me, sans que les Espagnols osassent s'opposer à sa marche. Il tint la même conduite sur les terres de l'église: Jules, plus guerrier que pontife, eut la curiosité de connoître un homme si extraordinaire : il l'attira dans Rome, & mit tout en usage pour se l'attacher; mais le trouvant aussi fidele que brave, il le renvoya chargé de présents. Après s'être fait jour au travers de l'Italie, Louis d'Ars vint en France, & conduisit sa troupe à Blois, où se tenoit la cour: le roi & la reine allerent à sa rencontre, distribuerent des récompenses aux officiers & aux soldars, laissant au général le choix de celle qui lui feroit plus de plaisir. C'est dans cette rencontre que Louis d'Ars se

Tome XXI.

482 Histoire de France. surpassa lui-même. Il n'avoit aucunt Ann. 1504. motif d'aimer Yves d'Alegre, on voit du moins qu'ils avoient prefque toujours été d'avis contraire pendant la guerre de Naples; cependant Louis d'Ars vantant au roi la bravoure, la fidélité & les talents. de ce général, demanda pour toute grace le rappel d'un homme qui

pouvoit encore rendre des services importants à la patrie. Alegre fut rappellé & rétabli dans toutes ses

Négociation artificicuse de Ferdinand le Ca-

charges.

Quoique depuis la retraite de Louis d'Ars, tout pliat fous le joug des Espagnols dans le royaume de Naples, Ferdinand le Catholique trembloit encore que cette conquête

sholique. 🕟 Lettres de Louis XII& **du** cardinal & Amboise. P. Martir

ne lui échappât : il connoissoit les droits de Louis XII, il voyeit à la cour de ce prince Frédéric avec ses deux fils, la noblesse Angevine qui de Angler. Manus. de Amelo: de avoit mieux aimé s'expatrier que de

Béthune. la Houffaie.

pain.

Houssaie. manquer à ses engagements, & qui conjuroit le monarque François de renvoyer une nouvelle armée dans ce royaume. La conjoncture paroifsoit favorable. Les soldats Espagnols qui ne recevoient point d'argent,

s'étoient soulevés contre leur général; ils venoient de saccager en plei- ANN. 1504ne paix & contre la foi publique la ville de Capoue; ils pilloient & ranconnoient les malheureux Napolirains: si Louis, instruit par les revers & renonçant à garder par luimême une conquête trop difficile, écouroit les propositions que lui avoit faites autrefois l'infortuné Frédéric; si content du tribut & des places de sûreté qu'il lui avoit offertes, il se bornoit à montrer aux Napolitains opprimés oe prince si digne de leur amour, accompagné de cerre foule de noblesse qui partageoit sa disgrace, & soutenu d'une nouvelle armée de François, il ne paroissoit pas douteux que les villes ne se soulevassent, que tous les Napolitains ne courussent aux armes & ne se vengeassent cruellement de leurs oppresseurs. Agiré de ces craintes, Ferdinand chercha le moyen d'enlever cette derniere ressource à son rival. Dans le traité qui suivit la levée du siege de Salces, il s'étoit réservé le droit d'envoyer des ministres ou des ambassadeurs en Fran-X ij

484 HISTOIRE DE FRANCE.

ce; il en fit usage, & avec la perANN. 1504. mission du roi, il en adressa deux

rédéric. Ils lui remontrerent que le roi leur maître n'ayant jamais eu à se plaindre de lui, ne s'étoit prêté qu'avec une extrême répugnance au projet de le renverser d'un trône qui lui appartenoit à si juste titre; qu'il l'y avoit maintenu aussi long-temps que la fortune l'avoit permis; que voyant les François opiniâtrés à le perdre, & n'ayant plus d'autre moyen d'éloigner ces dangereux voisins des rivages de la Sicile, il avoit feint pour un temps de se prêter à leur injustice, & avoit paru agir en ennemi; mais que depuis que le ciel avoit favorisé ses armes, il n'avoit plus aucun motif de se contraindre; qu'il étoit disposé à réparer le scanqu'il etoit dispose à reparer le scan-dale que sa conduire apparente avoit pu donner à ceux qui ne pouvoient lire au sond de son cœur, & à lui restituer un trône qu'il avoit hérité de ses peres; qu'il ne mettoit à cet acte de justice que deux conditions: la premiere, que Frédéric obtien-droit du roi de France un sembla-ble désignment des présentaires qu'il ble délistement des prétentions qu'il

tonservoit sur cette couronne; la seconde qu'il consentiroit au ma- Ann. 1504. riage de son fils aîné avec la princesse Jeanne, niese de leurs majestés Catholiques, & déja veuve du jeune Ferdinand. Frédéric n'appercut point le piege qu'on lui tendoit; il fit agir tous ses amis à la cour de France & sur tout Anne de Bretagne pour obtenir le consentement du roi. Louis, tout crédule qu'il étoit, dér mela mieux la ruse de son ennemi: feignant de se prêter à cet arrangement, il accorda une audience publique aux ministres Espagnols: après les avoir entendus, il leur reprocha en des termes durs & peu ménagés les mensonges & les parjures de leur .maître, qui osoit encore se parer du titre de roi Catholique : il les chassa honteusement de sa cour, & leur assigna un terme assez court pour sortir de toute l'étendue de ses États. Lorsqu'à leur retour, les ambassadeurs rendant compte à Ferdinand de la maniere dont ils avoient été traités, lui eurent dit que Louis se plaignoit qu'il l'eût trompé deux fois: deux fois, reprit-il, pardieu, il en a

X iij

Marquis de Montferrat & de Man-Ann. 1504. toue, les républiques de Gênes & de Florence, le prince de Carpi & les autres alliés que la France avoit audelà des Monts. Il paroissoit donc important de désarmer la colere de l'empereur, de tâcher du-moins de le détacher de Ferdinand. Personne ne pouvoit mieux y réussir que l'archiduc, son si's & son héritier. Si ce prince étoit innocent, comme on aimoit à se le persuader, de la fourberie pratiquée par son beaupere pour arrêter les préparatifs de Louis, il devoit être indigné du danger où il l'avoit exposé, & de l'affront qu'il lui avoit fait essuyer: en eût-il été complice, il ne pouvoit manquer d'être offensé que Ferdinand, après l'avoir trompé par de belles espérances, cherchât à le dépouiller d'un bien dont il devoit hériter, & préférât à ses enfants la postérité d'un bâtard de la maison d'Aragon. Louis ayant fait dresser un procès verbal en bonne forme de re qui s'étoit passé dans la derniere audience qu'il avoit accordée aux ambassadeurs Espagnols, ne manqua

Louis XII. 489 pas de l'envoyer à l'archiduc, le priant de considérer sérieusement, & ANN. 1504. de faire considérer à l'empereur son pere, si son alliance, le mariage de sa fille, aux conditions arrêtées par le traité de Lyon auquel il ne prétendoit rien changer, ne valoient pas bien les discours artificieux, les promesses trompeuses dont les repaissoit Ferdinand. Comme il s'agissoit de gagner l'empereur, & que le seul moyen d'y parvenir étoit de lui présenter une entreprise facile qui le dédommageât amplement des avantages qu'il pouvoit se promettre de son expédition dans le duché de Milan, les mêmes ambassadeurs furent chargés de proposer une ligue offensive entre le pape, l'empereur & le roi de France, contre les Vénitiens qu'on dépouilleroit aisément de toutes les usurpations qu'ils avoient faites en différents temps sur les Etats de l'Eglise, la maison

d'Autriche, l'Empire & le duché de Milan. Cette négociation réussit, non par les moyens qu'avoit imaginés le conseil de France, & que l'empereur regardoit comme un leure; mais

parce qu'il étoit de son intérêt d'en-Ann. 1504, chaîner les François par des traités, tandis qu'il abattroit deux princes, leurs alliés, dont les forces & l'activité lui donnoient de l'ombrage. Le premier étoir l'électeur Palatin, prince puissant par lui-même, étroitement uni avec la France & à portée d'en tirer des secours : il venoit de se brouiller avec l'empereur à l'occasion suivante. George, duc de Basse-Baviere, n'ayant qu'une fille, l'avoit mariée au second fils de l'électeur Palatin, & avoit laissé par testament son duché & tous ses biens à son gendre & à sa fille. Albert, duc de Haute-Baviere & plus proche héritier en ligne masculine, attaqua la validité du testament, prétendant que George n'avoit pu disposer de ses fiefs: l'empereur jugea en faveur d'Albert; mais l'électeur Palatin avoit déja mis son fils en possession de l'héritage contesté; & comptant sur les fecours de la France, il prétendoit l'y maintenir à main armée. Le second prince que Maximilien se proposoit de rainer étoit Charles d'Egmond, duc de

Gueldres & comte de Zutphen, fils = d'Adolfe le dénaturé, & neveu par Ann. 1504. fa mere des ducs de Bourbon. Maximilien, qui n'étant encore que souverain des Pays-Bas, avoit reçu de l'empereur Frédéric son pere, l'investiture de ces Etats, désiroit de la transmettre à l'archiduc fon fils. Ils cherchoient donc depuis long-temps l'un & l'autre à profiter des embarras de la Prance pour tomber fur malhenreux allié. Tels foible & étoient les motifs secrets qui obligerent alors Maximilien à dissimuler la haine invétérée qu'il noutrissoit contre les François, & à promettre au roi l'investiture du duché de Milan. Quant au mariage de Claude, héritiere présomptive de Bretagne, de Blois & de Milan, avec le duc de Luxembourg, son petit-fils, il n'y comptoit pas, à moins que le roi n'eût un fils d'Anne de Bretagne, auquel cas la princesse perdoit tous ses droits, & n'étoit plus qu'un parti ordinaire.

Les ministres de l'empereur, de Traité de l'archiduc & du pape, s'étant rendus Blois. à Blois, y conclurent un traité si iné traités.

gal, que la France n'auroit pas de ANN. 1504. l'accepter, quand bien même, après avoir perdu ses armées, elle eût vu l'ennemi aux portes de la capitale. Il fut rédigé en trois actes. Dans le premier, on stipuloit qu'il y auroir une alliance étroite & durable entre l'empereur, le roi de France & l'archiduc; qu'ils n'auroient qu'un même desir, une même volonté, & qu'ils ne seroient en quelque forte qu'une seule ame en trois corps : qu'en conséquence ils se garantiroient leurs possessions respectives en quelque lieu qu'elles fussent situées: que l'empereur, à la priere du roi de France, annulleroit le ban prononcé contre le duc de Ferrare, les marquis de Montferrat & de Mantoue, les républiques de Gênes & de Florence, le prince de Carpi; mais à condition qu'ils reconnoîtroient humblement à l'avenir leur dépendance du saint empire, & qu'ils seroient soumis & obéissants à l'empereur : que le roi de France ne se mêleroit en aucune manière des affaires des membres de l'empire, tant en Allemagne qu'en Italie; qu'il ne don-

Louis XII. neroit ni aide ni conseil aux princes, ou autres vassaux que l'empe- ANN. 1504 reur auroit déclarés rebelles: que l'empereur donneroit dans trois mois an roi très-chrécien, l'investiture du duché de Milan, tant pour lui que. pour ses hoirs mâles procréés en légitime mariage, & au défaut de mâles pour madame Claude & Charles de Luxembourg son futur époux, de maniere que cette investiture fût énoncée pour tous les deux conjointement & par indivis; & si l'un ou l'autre des deux futurs époux venoit à mourir avant la consommation du mariage, pour celui ou celle de ses sœurs ou freres qui lui seroit subrogé : que le roi paieroit en recevant cerre investirure deux cent mille livres, & enverroit tous les ans Noel une paire d'éperons dorés à l'empereur; mais à condition que si le roi venoit à décéder sans aucune postérité mâle ou femelle, & que l'empereur refusat de transférer la même investiture au successeur de ce prince sur le trône de France, il seroit tenu de rendre les deux cent

mille livres qu'il auroit reçues : que

le roi, en considération de l'empereur, & après avoir reçu l'investiture Ann. 1 (04. du duché de Milan, accorderoit aux enfants de Ludovic Sforce des terres en France, & un revenu suffisant pour y vivre dans la splendeur; qu'il pardonneroit aux bannis de Milan, & les rétabliroit dans leurs anciennes possessions, pourvu qu'ils lui prêtâssent serment de fidélité : que les électeurs, princes & autres membres de l'empire seroient nommés conservateurs du traité & s'obligeroient d'en garantir l'exécution. On réservoit aux rois de Castille & d'Aragon la liberté d'y accéder en accomplissant de point en point ce qui avoit été arrêté en leur nom par l'archiduc, touchant le partage du royaume de Naples.

Le second acte contenoit une ratification solennelle de l'engagement déja contracté entre Claude de France & le duc de Luxembourg. Pour en assurer l'exécution, le roi consentoit qu'Engilbert de Cleves, comte de Nevers & gouverneur du duché de Bourgogne, donnât son scellé à l'archiduc, & jurât sur les évangiles

Louis XII. que si le roi venoit à mourir sans enfants mâles, il remettroit sur-le-ANN. 1504: champ, entre les mains du duc de Luxembourg ou de l'archiduc Philippe, toutes les places & les forteresses du duché de Bourgogne, pour en jouir & les posséder par forme de nantissement au profit de madame Claude, sa future épouse: que les comtes de Vendosme & de Dunois, qui possédoient de grandes terres dans les Pays-Bas, se rendissent garants du ferment d'Engilbert de Cleves & se soumissent à perdre leurs héritages en cas de contravencion de la part de la France. On prenoit de plus grandès précautions encore par rapport aux duchés de Bretagne & de Milan, aux comtés d'Ast & de Blois qui devoient être la dot de la princesse. Non-seulement les gou-verneurs-généraux de ces provinces, mais tous les capitaines & jusqu'aux fimples lieutenants, durent prêter serment, qu'incontinent après la cétébration du mariage, ou même auparavant, s'il ne tenoit ni à l'archiduc ni à son fils qu'il ne fût consommé,

ils remettroient les provinces, pla-

Ами. 1104.

ces, ou forteresses dont ils auroient la garde, à madame Claude qui en étoit la seule & légitime héritiere. On ajouta que si le mariage venoit à se rompre par le défaut de consentement de la part du roi, de la reine ou de madame Claude, la France perdroit tous ses droits sur les duchés de Bourgogne &: de Milan qui seroient censés dès ce moment dévolus à Charles, duc de Luxembourg. Si au contraire, la rupture venoit de la part de l'empereur, de l'archiduc Philippe ou de Charles de Luxembourg, que dès ce moment ils céderoient à la France, à titre de réparation ou de dédommagement, le comté d'Ar-tois, le Charolois, les seigneuries de Noyers & de Castelchinon. Enfin Louis, pour mieux prouver à l'archiduc le cas qu'il faisoit de son alliance, lui céda, & à Charles de Luxembourg, son fils, pendant leur vie seulement, & sans tirer à conséquence, les octrois & dons gratuits du comté d'Artois, de la même mamere qu'en avoient ci-devant joui Philippe le Bon & Charles le téméraire, se réservant seulement sur ce

comté les cas royaux, les régales & autres droits annexés à sa couronne. ANN. 1504. Le troisieme acte contenoit une

ligue offensive contre la république de Venise, entre le pape, l'empereur & le roi de France, & un traité de partage de presque tous les pays que certe république possédoit en terre ferme. Le pape, au nom duquel se faisoit cette guerre, s'engagea d'excommunier, lorsqu'il en seroit temps, le doge & le fénat de Venise, en déclarant leurs sujets déliés du serment de fidélité; ensuite les deux souverains durent entrer chacun de leur côté sur les terres de la république, s'emparer à main armée des places sur lesquelles ils avoient des droits; & comme si l'union de ces trois grandes puissances n'eût pas suffi pour écraser un si soible ennemi, on se proposa d'y associer encore le roi de Hongrie, le duc de Ferrare, le marquis de Mantoue, la république de Florence, qui avoient également des terres à répéter sur les Vénitiens. Au reste, il paroît, par la précaution qu'on prit de stipuler dans ce traité, que dès qu'une

des parties contractantes manque-Ann. 1504. roit en quelque chose à ses engage-ments, le traité n'obligeroit plus les deux autres, & seroit dès lors regardé comme non avenu : il paroît, dis-je, qu'on ne songeoit point encore à détruire les Vénitiens; mais simplement à les effrayer & à les forcer de donner quelque satisfaction au pape. L'empereur, occupé d'une expédition qui le touchoit de plus près, & voulant apparemment se faire auprès des Vénitiens un mérite de sa modération, leur donna secrétement avis de tout ce qui venoir de se passer, les exhortant vi-vement à se réconcilier avec le pape, par la restitution de Faenza & de Rimini, ou si cette condition leur paroissoit trop dure, à le choisir pour arbitre de leur différent. Les Vénitiens étoient trop habiles pour accepter une pareille médiation : ils remercierent humblement reur, & traiterent directement avec le pape. Les demandes de Jules fu-rent énormes, tant qu'il espéra de voir arriver les Allemands & les François à son secours; dès qu'il vit

qu'il n'y falloit plus compter, il tranfigea aux conditions que lui offroient ANN. 1504. les Vénitiens: ils lui céderent des terres fertiles & d'un grand revenu dans la Romagne; & à ce prix il suspendit les foudres de l'Eglise dont il étoit prêt de les frapper, & promit verbalement de ne plus les inquiéter sur la possession de Faenza & de Rimini; mais il ne tarda pas à se

rétracter de cet engagement.

L'empereur ne perdoit point de temps: après avoir mis l'électeur Palatin au ban de l'empire, & avoir suscité contre lui tous les princes voisins, par l'espérance qu'il leur donna de les enrichir des dépouilles du rebelle, il forma deux grandes armées, avec lesquelles il réduisit en peu de jours la plus grande partie du Palatinat. L'électeur, battu de tous côtés, fut réduit à subir la loi du vainqueur. Maximilien le força d'abandonner au duc de Baviere, au landgrave de Hesse, & au duc de Virtemberg, les places dont ils s'étoient emparés; il garda pour lui-même la ville de Haguenau & toute la préfecture d'Allace que la maison Pa500 His. De Fr. Louis XII.

Ann. 1504. fut réunie à la couronne impériale. L'archiduc Philippe ayant fait de

son côté des préparatifs, entra brusquement dans les Erars du duc de Gueldre & y fit d'abord de rapides progrès: mais comme il n'avoit pas une armée aussi nombreuse que celle de l'empereur, & qu'il avoit affaire à un ennemi plus guerrier que l'é-lecteur palarin, il ne put en aussi peu de temps terminer sa conquête.

Fin du vingt-unieme Volume.

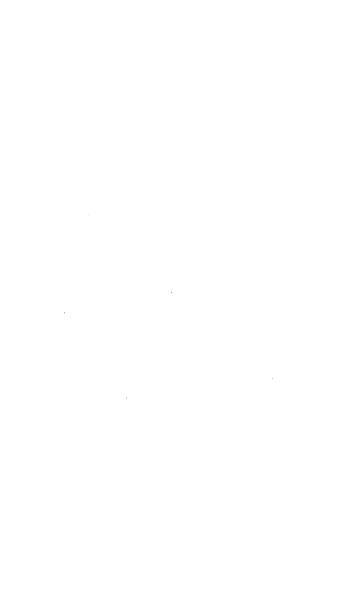

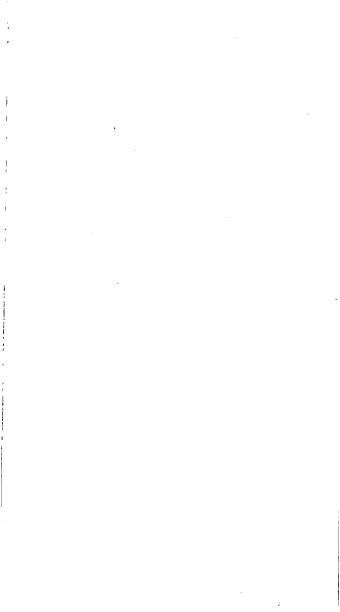



